



K NOV 28 -







## SOUVENIRS

D'UN

# VOYAGE DANS L'INDE.

## **SOUVENIRS**

D'UN

# VOYAGE DANS L'INDE

EXÉCUTÉ

DE 1834 A 1839

PAR

## M. ADOLPHE DELESSERT,

MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

OUVRAGE ENRICHI DE TRENTE-CINQ PLANCHES.



#### PARIS.

FORTIN, MASSON ET CIE, I, PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDEGINE.

LANGLOIS ET LECLERCQ,

MDCCCXLIII. .

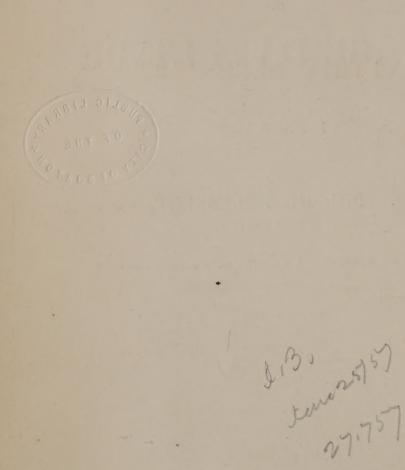

#### A Monsieur

# BENJAMIN DELESSERT,

MEMBRE DE L'INSTITUT.

Hommage

du respect & de la reconnaissance

de son neveu

ADOLPHE DELESSERT.



Voulant donner à ma famille quelques détails sur un voyage entrepris d'après les désirs et sous les auspices de mon oncle M. Benjamin Delessert, je n'ai pas la prétention de m'élever à la hauteur d'un voyageur instruit et possédant toutes les connaissances nécessaires pour remplir une mission profitable à la science. Je le déclare donc, ce voyage, entrepris pour mon instruction personnelle, ne peut intéresser que mes parents et mes amis. Je compte assez sur leur indulgence pour leur adresser ces souvenirs, écrits sous l'inspiration du moment.

Les recherches d'histoire naturelle m'ont particuliè-

rement occupé, et tout ce qui ne s'y rattache pas ne se trouve qu'accessoirement dans mes notes. Je ne me pose cependant pas en naturaliste habile, mais bien en voyageur zélé dont le but était de s'instruire. J'ai rapporté des divers pays que j'ai visités des collections nombreuses, composées en grande partie d'espèces connues, il est vrai, mais rares; et j'ai été assez heureux pour découvrir aussi un assez grand nombre d'espèces nouvelles. Pensant qu'il pourrait être utile de les publier, j'ai considéré ce travail comme un devoir, sans prétendre m'en faire un mérite. Mes collections se composent de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, de poissons, de coquilles, d'insectes, de plantes et de minéraux. Le temps que je dérobais à la chasse était toujours employé à en assurer le succès pour le lendemain ou à préparer les victimes de la veille. J'étais parvenu, mais non sans peine, à dresser à ce genre de travail quatre Indiens que j'avais pris à mon service, et qui me suivaient dans toutes mes excursions. J'étais aussi accompagné de plusieurs Indiens armés et chasseurs. Ces dispositions étaient indispensables lorsque je pénétrais dans l'intérieur des terres, loin de toute habitation, souvent à de grandes distances et pour un temps plus ou moins long, dans des forêts remplies d'animaux dangereux, qui nous promettaient d'abondantes récoltes si nous étions en force pour les attaquer. Ce genre de vie me plaisait beaucoup: cette existence nomade a ses charmes que nulle description ne peut rendre; il faut être chasseur et naturaliste pour les comprendre et les apprécier. Les privations, la fatigue, l'ardeur du soleil, rien ne pouvait compenser le plaisir que me procurait

la possession d'un objet nouveau. Le plus souvent nous vivions, moi et ma petite troupe, du produit de notre chasse. Mes provisions, toujours très-légères à cause des difficultés du transport dans un pays sans routes tracées, consistaient en quelques rations de riz et quelques bouteilles de vin et d'eau-de-vie. J'établissais mon bivac partout où j'espérais d'heureuses rencontres, et je levais le camp pour explorer d'autres lieux. Les détails de cette existence sont, je le répète, sans intérêt, excepté pour ma famille. J'ai dù cependant ne pas les passer sous silence.

Je dois témoigner ici ma reconnaissance à mon ami M. le docteur Chenu, conservateur du riche musée conchyliologique de mon oncle : il a bien voulu se charger du classement de mes collections et m'aider de ses conseils et de son expérience pour la rédaction de mes notes. Je dois aussi le même témoignage à M. Guérin-Méneville, professeur d'histoire naturelle : il a déterminé et décrit toutes les espèces nouvelles de ma collection. Ce n'est qu'après m'ètre assuré du concours de ces deux collaborateurs que je me suis décidé à publier la relation de mon voyage.



#### SOUVENIRS

D'UN

# VOYAGE DANS L'INDE.

#### PREMIÈRE PARTIE.

De Paris à l'île de France et à l'île Bourbon.

Parti de Paris le 28 mars 1834, avec mon ami M. Perrottet, qui devait m'accompagner à Pondichéry, j'arrivai à Nantes dans les premiers jours d'avril. En attendant le départ du trois-mâts le Navigateur, capitaine Gauthier, je ne pouvais mieux passer mon temps qu'à visiter les environs, ni me préparer de plus riants souvenirs que ceux que laissent les bords de la Loire, pour modérer un peu, par la comparaison, l'enthousiasme qu'inspirent ordinairement les beautés des régions tropicales. Aussi, après avoir pris le temps nécessaire pour mettre mes papiers en ordre et faire quelques emplettes, je commençai mes promenades. Je visitai avec beaucoup d'intérêt Clisson, à six licues de Nantes. Cette petite ville, bâtie dans une position ravis-

sante, est aussi remarquable par ses souvenirs historiques que par ses constructions modernes, qui contrastent singulièrement avec les ruines majestueuses qu'on y voit encore. La villa Lemot, la Garenne, la villa Valentin, ont particulièrement attiré mon attention. Dans une des cours de la villa Valentin on nous fit remarquer un if, connu dans le pays sous le nom d'If-aux-Victimes; il rappelle un de ces crimes que l'histoire signale avec horreur: pendant la guerre vendéenne, à la place de cet arbre se trouvait un puits très-profond, dans lequel on précipita une foule d'infortunés, vieillards, femmes et enfants sans défense, qu'on ensevelit vivants. Que n'a-t-on enseveli en même temps le souvenir d'un crime aussi atroce!

Avant de rentrer à Nantes, j'ai visité avec beaucoup d'intérêt une partie du département du Morbihan, dont les habitants offrent quelque ressemblance avec ceux du canton de Fribourg, autant par leur costume que par leur accent. Je ne sais si cette observation est exacte, mais elle m'a frappé; et ce n'est pas sans plaisir que je crus reconnaître ces costumes, qui me rappelaient tant de souvenirs d'enfance. Enfin je revins à Nantes, déjà avec une provision de notes, et je n'avais pas encore commencé mon voyage. C'est en songeant aux désastres des guerres civiles qui ont désolé le beau pays que je venais de parcourir que j'appris, en arrivant à mon hôtel, qu'on se battait à Paris. Ma première pensée fut pour ma famille, et l'inquiétude qu'une semblable nouvelle me causait fut bientôt calmée par celle qui la suivit, et qui annonçait le rétablissement de la tranquillité. Je fus aussi assez heureux pour recevoir des lettres de mes parents, et l'une d'elles surtout me sit le plus vif plaisir : elle me rassurait sur la santé de mon oncle, que j'avais laissé un peu malade. Quelques détails sur les événements qui venaient d'afsliger Paris ramenèrent le calme chez moi; et j'en avais besoin, car je devais m'embarquer le lendemain.

Je partis pour Paimbœuf le 23 avril, et je me rendis de suite à bord du navire. J'y couchai, et le lendemain, à trois heures du matin, il leva l'ancre. Adieu donc, France! ce n'est pas sans un certain serrement de cœur que l'on te perd de vue, que l'on quitte sa famille et ses amis! Adieu, France! peut-être pour long-temps!

La brise nous poussa rapidement, et cependant il nous fallait attendre la mi-marée pour franchir la barre (4). Le capitaine sit allumer pendant la nuit le fanal d'avertissement pour éviter l'abordage des nombreux bâtiments qui à cette époque se trouvent dans ces parages. Le lendemain nous avions perdu la côte de

<sup>(4)</sup> Barre. On désigne sous ce nom la vague qui se roule et se brise en tout temps à l'entrée de certains fleuves. Ces convulsions de la mer sont causées par le gonflement des eaux du large, qui se choquent contre celles qui descendent des rivières et se réunissent sur une espèce de digue sous-marine étendue à l'entrée du fleuve. Cette digue est ordinairement formée par un amas de pierres, de sable, de débris de naufrages accumulés par le cours des eaux du large et du fleuve, qui s'élèvent à une certaine hauteur au point de jonction des eaux, et servent de lit à leur lutte furieuse. Lorsque la mer est basse on aperçoit quelquefois le sommet de cette digue, et c'est alors que la mer s'y ébat avec moins de violence; mais les navires qui doivent franchir cette terrible barrière ne peuvent pas profiter de ces intermittences, puisque l'eau qui leur est nécessaire pour flotter par dessus s'est retirée Certaines barres sont tellement dangereuses à traverser, que la conservation du navire et l'existence des marins qui le montent sont mises en question dans le rapide intervalle qui se passe à franchir ce danger. (Dictionn. de Marine.)

vue. Pendant plusieurs jours notre marche ne présenta rien de particulier. Le 28 nous étions déjà à plus de cent lieues de Nantes.

Pendant la journée je passais mon temps en conversations avec le capitaine et mon ami Perrottet : quelquefois je préludais à des chasses plus importantes en tirant sur les oiseaux ou des marsouins qui s'approchaient du bâtiment, mais le plus souvent sans succès sur ces derniers; je crois cependant en avoir blessé un. Mes seules victimes furent des alouettes de mer (1) et une pauvre hirondelle commune (2). En la voyant tomber je me repentis de n'avoir pas fait taire un sentiment d'amour-propre qu'excitait la présence de quelques personnes qui se trouvaient sur le pont. Pauvre petite! elle allait probablement en France revoir la fenêtre hospitalière où son jeune âge respecté ne pouvait lui faire prévoir une mort si loin de terre et de la main d'un voyageur qui lui devait protection, et aurait pu, par la pensée, la charger d'un souvenir pour sa famille.

Pour tromper l'ennui de la traversée, nous ne manquions aucune occasion; et les animaux que nous pouvions voir, pêcher, harponner ou tirer, faisaient facilement diversion à nos habitudes, et devenaient un sujet de conversation. Pendant le voyage nous avons vu trois ou quatre baleines, et nous avons harponné plusieurs marsouins dont les matelots faisaient sécher la chair pour la manger : elle a beaucoup du goût de celle du

<sup>(1)</sup> Alouette de mer. Bécasseau Cocorli. (Scolopax africana, Gmelin; Tringa subarquata, Temminck; Numenius subarquatus, Bechst.) — Cet oiseau habite le littoral des mers qui baignent l'Europe, l'Afrique et l'Amérique.

<sup>(2)</sup> Hirondelle commune (Hirundo rustica de Linné).

chevreuil. J'ai vainement tiré plusieurs coups de fusil sur une tortue de mer : son écaille, ouverte seulement pour laisser passer la tête, est assez épaisse pour la mettre à l'épreuve de la balle. Les matelots ont pris à la ligne de traîne plusieurs thons, que nous mangions avec grand plaisir.

Le 10 mai nous étions en vue de l'île de Madère. La force du vent nous en éloigna en fort peu de temps, et, rencontrant les vents alizés (1) qui dominent toujours dans ces parages, nous laissâmes successivement derrière nous les îles Canaries, la côte du Sénégal et les îles du Cap-Vert. C'est à la hauteur de ces dernières que nous vîmes pour la première fois des groupes de poissons volants (2), un très-grand nombre de méduses (3) et des paille-en-queue (4) ou oiseaux des tro-

<sup>(1)</sup> Vents alizés. On donne ce nom à des vents qui règnent entre les tropiques et soufflent régulièrement de l'est à l'ouest. Les bâtiments qui se rendent aux colonies en quittant les ports de la côte qui borde l'Océan sur nos parages, en sont favorisés dans leur course; mais, pour revenir, ils sont forcés de faire un circuit qui allonge leur route. Les vents alizés sont souvent si faibles dans la zone torride, que les bâtiments s'y trouvent pris par le calme; mais, en revanche, ils ne s'élèvent jamais jusqu'à la tempète. Quand les navires sont poussés par ces vents, les marins disent que c'est une navigation de demoiselle. (Dictionn. de Marine.)

<sup>(2)</sup> Poisson volant (Exocetus volitans, Linné, Gmelin). — Ces poissons voyagent par troupes nombreuses. Le développement de leurs nageoires pectorales leur permet de s'élever au-dessus des flots et de se soutenir par un véritable vol pendant un temps très-limité, sans doute, mais qui cependant leur permet de se soutenir pendant quelques minutes et de s'élever à la hauteur du pont des grands navires.

<sup>(3)</sup> Méduses. Animaux rayonnés à corps libre et gélatineux, transparent, à formes régulières, élégantes, et à couleurs variées et brillantes; armés, plutôt qu'ornés, de bras plus ou moins nombreux, flexibles, et qui donnent à ces animaux un aspect tout particulier.

<sup>(4)</sup> Paille-en-queue (Phaeton candidus). Ordre des palmipèdes. Oiseau remarquable par deux brins ou filets très-longs, formés d'une tige presque nue, garnie seulement de très-petites barbules, et fixés au centre de la queue, qui est très-courte.

piques. Tous les jours de nouveaux objets attiraient notre attention. J'ai tiré et blessé un cachalot (1) qui avait au moins neuf mètres de longueur, et nous avons pu observer un requin qui nous suivit de très-près pendant plusieurs heures. Un matelot prit à la ligne une dorade (2) et un petit requin.

Nous approchions de l'équateur, et, pour nous en prévenir, deux matelots jouèrent des airs de berger sur une cornemuse : c'était nous annoncer la fête du père La Ligne. A cette époque nous eûmes un jour de pluie, et nous fîmes recueillir l'eau du ciel dans des toiles à voile pour prendre un bain d'eau douce. Le 1er juin nous étions sous l'équateur. La sévérité du bord sit place à des scènes de carnaval. Le bonhomme La Ligne vint nous faire sa visite avec toutes les cérémonies d'usage. Il y eut aspersion générale : c'était à qui nous donnerait le baptême. Chacun de nous s'y prêta de bonne grâce; mais la fête n'en fut pas une pour les novices. L'eau leur fut prodiguée sous toutes les formes, il y cut un feu roulant de plaisanteries qui dégénéraient en vexations; et, pour terminer la journée, on plongea les jeunes marins dans une cuve remplie d'eau de mer, au moment où ils ne pouvaient s'attendre à cette mys-

(4) Cachalot (Physeter sulcatus). Mammifère cétacé. On prendrait ces animaux pour de petites baleines; ils s'en distinguent cependant à première vue par la fréquence des jets de l'eau qu'ils projettent obliquement en avant et au bruit qui accompagne cette projection.

<sup>(2)</sup> Dorade. Fort joli poisson de la famille des scombéroïdes acanthoptérygiens. Il peut être considéré comme un des plus brillants habitants de la mer, dont il dore la surface. L'éclat de l'or est mêlé à celui des pierres précieuses, et frappe les yeux de mille nuances éblouissantes. Ce poisson est aussi vorace qu'il est beau et bon. Sa chair excellente vient faire heureusement diversion au regime du bord.

tification. Cette dernière scène fut la plus risible de toutes, à cause de la surprise des victimes. Tout rentra bientôt dans l'ordre. Une double ration de vin, accordée à l'équipage, lui fit passer joyeusement la journée. Notre diner fut aussi, ce jour-là, splendidement servi : on nous donna, chose assez rare sous la ligne, une crème fouettée excellente, grâce aux deux vaches que nous avions à bord, et qui nous ont constamment fourni de bon lait.

Le lendemain il n'était plus question de fête; la discipline ne s'était pas ralentie : elle était restée un jour à fond de cale pour reparaître sans atteinte. La brise nous poussa rapidement devant l'île de l'Ascension, et quelques jours après devant Sainte-Hélène, si féconde en souvenirs.

Sur un écueil battu par la vague plaintive Le nautonier de loin voit blanchir sur la rive Un tombeau près du bord par les flots déposé. Le temps n'a pas encor bruni l'étroite pierre, Et sous le vert tissu de la ronce et du lierre On distingue.... un sceptre brisé!

Jamais d'aucun mortel le pied qu'un souffle efface N'imprima sur le sol de plus profonde trace, Et ce pied s'est arrêté là!

Il est là! Sous trois pas un enfant le mesure! Son ombre ne rend pas même un léger murmure; Le pied d'un ennemi foule en paix son cercueil! Sur ce front foudroyant le moucheron bourdonne, Et son ombre n'entend que le bruit motone D'une vague contre un écueil! Sire, vous reviendrez dans votre capitale, Sans tocsin, sans combat, sans lutte et sans fureur, Traîné par huit chevaux sous l'arche Triomphale, En habit d'empereur.

Jamais triomphateurs fameux dans les histoires, Jamais lui-même, après ses batailles-victoires, D'un peuple universel n'obtinrent plus d'accueil. Depuis que de la mort l'homme est le tributaire, Jamais jusqu'à ce jour les vivants de la terre N'ont senti plus de joie en voyant un cercueil.

Ce jour-là, pour le voir, nous étions six cent mille, Six cent mille vivants pour voir passer un mort; La vieille Rome, même aux temps de Paul-Émile, N'exhalait pas si haut son délirant transport.

C'était lui qui planait sur l'Inde et l'Amérique, Du centre de son île aux pitons rayonnants, Étendait ses deux bras sur les deux continents; Exilé de la terre, il avait pour royaume L'immensité des mers que peuplait son fantôme. Sous quelque pavillon que le navigateur Sillonnât ces parages en coupant l'équateur, Quelque nom qu'il portât sur la poupe et l'étrave, Français, Russe, Espagnol, Américain, Batave, Anglais même; sitôt qu'aux lueurs du matin Se montrait un point noir à l'horizon lointain, Dès qu'on voyait surgir dans ce désert humide

Du Pharaon français la grande pyramide,
Un saint recueillement, un silence profond
De l'un à l'autre bout s'étendait sur le pont :
On croyait voir le spectre, échappé de sa tombe,
Entre l'onde et le ciel monter comme une trombe;
L'équipage, saisi d'une froide terreur,
Murmurait en tremblant le nom de l'empereur,
Traduisait son histoire en son grossier langage,
Et le vaisseau lui-même, avec son lourd tangage,
Semblait courber le front devant son suzerain.

C'en est fait : votre culte a renversé l'idole ; L'île qu'illuminait son ardente auréole , Sainte-Hélène n'est plus qu'une auberge , un relais , Tenus sordidement par des maîtres anglais ; Napoléon n'a plus son trône maritime ; Le grand Adamastor est rentré sous l'abîme ; L'autel reste sans dieu , le prestige est brisé , Et le vaste océan est dépoétisé. Tout le monde connaît les beaux vers que je cite; ils sont bien l'expression des sentiments qu'éprouve le voyageur en passant devant Sainte-Hélène. Que pourrait-on ajouter aux pensées des deux poètes? Il y a des souvenirs qu'il serait difficile de bien rendre en prose, et ceux que ce rocher d'exil inspire sont de ce nombre.

Nous approchions du cap de Bonne-Espérance, et nous entrions dans la zone tempérée de l'hémisphère sud. Là notre marche fut ralentie, les vents furent très-variables. Quelques oiseaux particuliers à ces contrées vinrent voltiger autour du bâtiment. La mer était mauvaise : je ne pus que les reconnaître; mais, en nous approchant du Cap, elle se calma, et je pus tirer quelques pétrels (1) et deux albatros (2), que je tuai. Un mate!ot prit à la ligne un damier du Cap, que je m'amusai à empailler. Nous aperçûmes aussi deux be!les baleines, à peu de distance du bord, et un serpent d'eau d'une grande dimension, comme on en rencontre quelquefois dans l'océan Indien.

Depuis quelques jours le froid s'était fait sentir : le thermomètre marquait treize degrés. Enfin le 28 juin nous doublons le Cap avec un fort mauvais temps, nous avons à essuyer un fort grain; et un orage nous

(2) Albatros. Oiseaux de l'ordre des Palmipèdes. Vulgairement nommés Moutons-du-Cap; malgré leur gloutonnerie, qui en fait de véritables oiseaux de proie. Leur chair est dure et de mauvais goût.

By .

<sup>(1)</sup> Pétrel (Procellaria capensis). De l'ordre des Palmipèdes. — Ces oiseaux donnent une alarme salutaire aux matelots lorsque, au milieu du calme, ils viennent voltiger autour du bâtiment et chercher dans les agrès ou sous la poupe un abri contre les bourrasques, qu'ils ont l'instinct de deviner, et qui presque toujours ne tardent pas à éclater. Nombre de fois les navigateurs ont dù leur salut à ces heureux pronostics, plus sûrs que tous les calculs de la prévoyance humaine. (Drapiez.)

force à mettre à la cape (1) sous le grand hunier, à l'entrée du canal de Mozambique. Nous eûmes une nuit affreuse, éclairée par de nombreux éclairs; c'était la première fois que nous avions un si gros temps depuis notre départ, au moment d'arriver au but de notre voyage.

Pendant plusieurs jours la mer fut clapoteuse, mais bientôt nous eûmes un grand calme qui la rendit unie comme une glace. Nous avions dépassé le méridien de Madagascar, et nous rentrions sous le tropique du Capricorne. Le vendredi 10 juillet nous avions atteint le méridien de l'île Bourbon; le 15 nous nous dirigions vers la pointe nord-est de l'île de France, que la vigie signala, et le lendemain, au réveil, nous apercevions la côte. Elle était verdoyante, se détachait parfaitement des montagnes du centre de l'île; et présentait un coup d'œil des plus pittoresques, surtout après quatre-vingtun jours de navigation. Cette journée me parut trèslongue; la côte me semblait inabordable. Enfin, un peu avant la nuit, un pilote vint au-devant de nous, et nous annonça la visite de la santé (3), qui le lendemain devait nous donner libre pratique. Avant de débarquer nous eûmes successivement la visite d'un officier du Mainville, vaisseau anglais en station; il s'in-

(2) Santé. Députation de la commission sanitaire d'un port pour aller le long d'un bâtiment qui arrive vérifier, en interrogeant le capitaine et l'équipage, s'il peut être librement admis dans le port ou s'il doit

être consigné en quarantaine. (Dictionn. de Marine.)

<sup>(1)</sup> Mettre à la cape. La cape est l'état où se trouve un navire qu'un gros temps ou un vent contraire force de dérober la majeure partie de ses voiles à la tempête, qui les déchirerait et compromettrait le bâtiment lui-même. Quand la mer est devenue trop grosse et le vent trop violent pour continuer à faire route, on serre toutes les voiles excepté celles sous lesquelles on doit capeyer.

forma du nombre des passagers et de notre lieu de départ; la santé vint ensuite, et, après, la police. Toutes les formalités remplies, nous quittons le Navigateur en entonnant en chœur:

Adieu , mon beau navire Aux grands mâts pavoisés! etc.

Avec quel bonheur nous retrouvons la terre! c'est une jouissance que l'on n'apprécie bien qu'après une longue traversée. Nous voilà installés dans un hôtel à Port-Louis, et aussitôt nous nous mettons en courses. La première visite que nous fîmes fut pour notre correspondant, qui nous donna les meilleures instructions pour notre séjour.

L'île de France, nommée d'abord Maurice par les Hollandais, du nom de Maurice de Nassau, qui la découvrit en 4598, passa bientôt après sous la domination des Français, et depuis sous celle des Anglais, après une capitulation dont la première condition était le maintien des lois françaises. Lorsque les Français prirent possession de cette île, au dire du voyageur Baudin, ce n'était qu'une immense forêt sur un terrain très-accidenté et coupé par de hautes montagnes. Le sol est presque entièrement recouvert d'une espèce de pierres poreuses et tendres qui ressemblent assez au grès gris de France. Le fer s'y trouve en assez grande abondance, le climat est chaud, l'air sec et sain, et le pays serait très-agréable s'il n'était exposé aux ouragans les plus affreux.

L'île a d'abord été cultivée particulièrement en céréales, qu'on exportait; mais, depuis, la culture de la





Bos Frontalis, Lambert.

Gerard color

Pard

"wire del

canne à sucre a excité l'émulation des habitants, et c'est le produit principal de l'île. Les récoltes ont souvent beaucoup à souffrir des sauterelles et des rats; on prétend même que ce sont ces rongeurs qui ont chassé les Hollandais, qui, depuis ce temps, donnent à cette île le nom d'*Ile-aux-Rats*. Le blé, le sucre, le coton et l'indigo, voilà la richesse du pays. On y trouve abondamment l'ananas, les oranges, les citrons et les bananes.

L'île fournit beaucoup de gibier gros et petit, des chèvres sauvages; on y trouve des singes, des perroquets de plusieurs espèces, quelques oiseaux aux riches couleurs et de très-grosses chauves-souris, qu'on mange comme une friandise. Elles sont un peu plus grosses qu'un pigeon, et, lorsqu'elles sont grasses, on les préfère au meilleur gibier de l'île; leur graisse sert à préparer les mets.

Le 18 juillet je fis ma première excursion avec mon ami M. Perrottet, qui récolta un assez bon nombre de plantes tandis que je le suivais en chassant. J'ai tué plusieurs oiseaux; je reconnus parmi mes victimes deux martins (1) et un bengali (2). Le lendemain je

(1) Martin (Gracula tristis, Lat.; Pastor tristis, Temminck). Ces oiseaux ont beaucoup d'analogie de mœurs avec les étourneaux d'Europe. Ils font une guerre incessante aux insectes. D'un naturel assez familier, ils se laissent facilement approcher, se mêlent parmi les troupeaux et rendent même service aux animaux sur lesquels ils s'abattent en les débarrassant de la vermine qui les ronge.

(2) Bengali (Fringilla Amandava, Bengali piqueté, Amandava). Espèce de moineau assez commun à l'île de France. Dans son jeune âge, il est brun sur la tête et le dessus du corps; sa gorge est blanchâtre et les parties inférieures sont tantôt de la même couleur, tantôt d'un jaune sale, avec les couvertures des ailes parsemées de points blancs; le bec est brun et les pieds sont jaunâtres. Dans la saison des amours, le bec, les pieds, la tête et le dessus du corps sont d'un rouge foncé qui se

voulus aller voir le jardin botanique des Pamplemousses. Il est à deux lieues de Port-Louis, et 'a route qui y conduit est ravissante : elle est bordée de jolies maisons de campagne entourées de cocotiers et d'autres arbres des pays intertropicaux. Arrivés au Jardin-Royal, nous rencontrâmes le directeur, M. Hummann, qui fut pour nous d'une obligeance extrême, et nous sit gracieusement les honneurs de son établissement. Le jardin a une étendue de cinquante arpents; il est trèsbien distribué, et l'on y cultive avec succès plusieurs arbustes de l'Inde et de Java. Nous allâmes visiter la sucrerie de l'Union, au Bois-Rouge. Cet établissement, dirigé par un Français, M. Chermont, est fort beau. Le directeur fut notre cicérone : il nous expliqua avec une complaisance extraordinaire l'usage de toutes les machines, et nous fit part d'un perfectionnement qu'il venait d'apporter dans la fabrication. Jusque-là on tirait peu de parti des écumes enlevées sur les chaudières; souvent même on les jetait. Pensant qu'elles devaient contenir encore une assez grande quantité de sucre, il les fit placer dans des sacs de toile à voile; et, soumises à l'action d'un pressoir, elles rendirent assez de sucre pour que cette opération, faite en grand, vînt-à donner par jour cinq cents livres d'excellent

rembrunit sur les pennes alaires et devient noir sur les pennes caudales, dont les latérales ont une bordure blanche. Pendant l'hiver, le dessus de la tête, les côtés du cou, le dos et le croupion sont bruns et les couvertures supérieures de la queue d'un rouge rembruni; le front, les joues et le menton sont d'un jaune rougeâtre; le devant du cou est d'un gris blanc; la poitrine, le ventre et les ailes sont d'un brun foncé. Les femelles ont la faculté assez singulière d'exprimer leurs désirs par un ramage moins varié et moins fort que celui du mâle, mais assez agréable. (Dictionn. d'Hist. nat.)

sucre, que l'on perdait avant son ingénieuse découverte. Il nous dit aussi qu'on évaluait, en moyenne commune, les exportations de sucre de 60 à 80 millions de livres. Nous allâmes encore visiter une autre sucrerie voisine, mais plus importante que la première; c'est celle de M. Dumée. Pour nous y rendre, nous traversâmes des champs de cannes; et M. Perrottet nous fit remarquer que les terres étaient très-propres à la culture de la canne, et supérieures même aux plantations de la colonie de Cayenne : mais que, malgré cette supériorité, les cannes étaient moins belles que dans cette dernière colonie, parce qu'on n'a pas le soin d'élaguer les touffes poussées qui absorbent en pure perte une grande partie des sucs nourriciers de la plante. La sucrerie de M. Dumée est à quatre lieues de Port-Louis. Après l'avoir visitée en détail, nous revînmes aux Pamplemousses pour y passer la nuit, me promettant bien de consacrer toute la journée du lendemain à visiter la vallée illustrée par Bernardin de Saint-Pierre : je voulais interroger tous les lieux témoins des plaisirs, de la tendresse et des alarmes de Paul et de Virginie, recueillir un dernier souvenir de leurs chastes amours, et chercher les traces de leurs habitations. On m'a montré, près de l'église des Pamplemousses, la place où furent enterrés Paul et Virginie ainsi que leurs mères; mais on n'y trouve pas la moindre inscription, pas la plus modeste pierre. Leurs cabanes sont depuis long-temps détruites, et il est même impossible de dire précisément le lieu qu'elles occupaient dans la vallée. Le souvenir qu'on a de ces infortunés est même si vague que, à part le rocher qui

domine l'île d'Ambre, et où se trouvaient les nombreux témoins de la perte du Saint-Géran, on ne peut pas exploiter la curiosité des étrangers; on n'est pas même d'accord sur le lieu de leur sépulture. Je n'ai pas été satisfait de ma promenade, et j'avoue que ce n'est pas sans désenchantement que j'ai repris le chemin de Port-Louis. Chemin faisant, j'eus l'occasion de voir faire la récolte des feuilles du Pandanus odoratissimus (1), qui servent à la fabrication des sacs dans lesquels on expédie le sucre. Pendant notre marche nous fûmes un instant suivis par une odeur d'ail trèspénétrante. Ne sachant d'abord à quoi l'attribuer, nous avancions toujours sur la route, lorsque nous arrivâmes à un endroit où la terre, nouvellement remuée pour réparation du chemin, nous permit de reconnaître que cette odeur désagréable était produite par les racines mises à découvert et coupées du Mimosa Lebbec et Farnesiana.

Enfin nous arrivons à Port-Louis après nous être bien fatigués sans dédommagement. Avant de quitter cette ville, j'ai voulu visiter quelques établissements remarquables. Ma première visite fut pour l'Observatoire. J'eus le plaisir d'y rencontrer l'ingénieur M. Morton, élève de Loyd: il était occupé à donner le résultat de l'angle horaire aux navires pour régler leurs chronomètres au vrai temps sidéral par l'observation du passage d'une étoile au méridien. Parmi les instruments astronomiques précieux qu'il nous fit voir, je remarquai le cercle du célèbre opticien anglais Trough-

<sup>(1)</sup> Pandanus odoratissimus ou Baquois odorant.



Can's princepes, Hodgeon.

Gerard color.

Forget se.



ton pour observer les astres au zénith; le cercle de Mendoza pour les calculs nautiques; un télescope réflecteur qui donne cinq fois l'image de l'objet, et qui sert de lunette murale pour les observations astronomiques. Mais ce qui m'a le plus vivement intéressé, c'est le dening-ill, instrument dont le célèbre capitaine Cook s'est servi pour calculer la dépression de l'aiguille aimantée; le chronomètre qui avait servi au capitaine Parry; un pluviomètre (1); un thermomètre horizontal, construit de manière à marquer, sans qu'il soit besoin de rester en observation, les variations extrêmes de la journée. Un peu de fer, placé dans l'intérieur du tube, au-dessus de la colonne de mercure, est déposé au point où cette colonne s'est arrêtée, et c'est à l'aide de l'aimant que cette parcelle de fer est ramenée sur le mercure pour l'observation suivante.

Après avoir visité l'Observatoire, je me rendis chez M. Théodore Delisle, qui eut la bonté de me faire voir une superbe collection de poissons conservés dans l'alcool et qu'il envoyait à Cuvier. Cette collection, remarquable sous tous les rapports, avait été faite avec tant de soin que M. Delisle avait fait sur papier une peinture exacte de chaque individu vivant ou sortant de la mer, avant de le confier à l'alcool, qui altère beaucoup les couleurs, ou, pour mieux dire, qui donne à tous les poissons qu'on y conserve la même teinte jaunâtre. Je me félicitai beaucoup de l'emploi de ma journée,

<sup>(4)</sup> Le pluviomètre est un instrument disposé pour connaître la quantité de pluie tombée dans un temps donné. Deux auges équilibrées sont les parties importantes de l'instrument; elles se remplissent et se vident alternativement, et donnent exactement la mesure de l'eau tombée.

qui se termina au théâtre. Des acteurs français, nouvellement arrivés, y jouèrent tant bien que mal la Muette de Portici. Mon premier soin du lendemain fut de porter chez un horloger ma montre à secondes, dont le ressort s'était cassé pendant que j'étais à bord et sans cause appréciable. Je parle de ce fait, bien peu important par lui-même, à cause des observations que me fit faire l'horloger. Il me demanda l'époque à laquelle je m'étais aperçu de ce petit accident. Mes souvenirs le rapportèrent à peu près à l'époque des fêtes du bord à l'occasion du passage de la ligne. « Je m'attendais à cette réponse, me dit-il; on croit généralement que les métaux ne se brisent que sous l'influence d'une basse température; mais je puis assurer que la dilatation produit le même effet. J'ai reçu, ajouta-t-il, plusieurs envois de montres et de pendules d'Europe, et dans chaque envoi j'ai trouvé des ressorts cassés, sans autre cause que l'action de la forte chaleur. » Cette observation, sans doute, a dû être faite par d'autres, et je n'en parle ici que parce qu'elle m'intéressa beaucoup.

Devant m'embarquer le soir même pour l'île Bourbon, je fis mes dispositions de départ; et, en me rendant à bord du brick qui nous y conduisait, je voulus visiter le vaisseau anglais le Mainville, de soixantequatorze canons, commandé par l'amiral Goor. Ce bâtiment, construit à Bombay, est magnifique; mais on nous fit remarquer que le bois employé à sa construction, bois de Theck, quoique fort beau, ne convient pas aux navires de guerre, et qu'il n'est généralement employé que pour les bâtiments marchands, parce qu'il

Pt. 3.



Delahaye pinx.

tierard color

Annedouche se



éclate au boulet plus que les bois qu'on lui préfère, quoique moins durables et moins beaux.

Ensin me voilà de nouveau en mer, mais c'est pour une courte traversée; car nous avons à peine quitté Maurice que nous apercevons l'île Bourbon. Nous avions à bord, comme passager, le maître de pêche du baleinier nantais l'Athénais, qui avait fait avarie si forte en talonnant près des îles Marion, qu'il fut condamné à son arrivée à Port-Louis. Je me suis amusé à dessiner sous voiles la vue de la côte sud-ouest de l'île, à trois lieues de terre, depuis le volcan jusqu'à Saint-Denis. La côte, quoique moins belle que celle de l'île de France, est cependant remarquable : elle permet d'apercevoir d'immenses champs de cannes à sucre, qui ne cessent qu'au pied des hautes Salazes, montagnes qui dominent les collines dont l'île Bourbon est hérissée de tous côtés. C'est surtout depuis la pointe du Quartier-des-Français jusqu'à la Rivière-des-Pluies que la côte est verdoyante. En passant devant le fort Sainte-Marie nous saluons le pavillon tricolore, hissé pour les fêtes de juillet, et avant la nuit nous mouillons en rade de Saint-Denis, après deux jours de traversée, au milieu de sept navires français déjà au mouillage. La visite indispensable de la santé, celle de la douane, une fois faites, nous allàmes nous établir dans un hôtel.

Notre première visite fut pour le jardin botanique, dirigé par M. Richard, ami de mon compagnon de voyage, et qui avait précédemment dirigé un établissement du même genre au Sénégal. Pendant la journée nous allâmes sur le Barachois voir mouiller la corvette

de l'État ta Nièvre, qui arrivait de Madagascar. A bord de ce bâtiment se trouvait M. Bernier, médecin français fort instruit, attaché à la direction des hôpitaux de Bourbon et de Madagascar. Il eut la bonté de nous donner de grands détails sur son dernier voyage, nous parla de la race des Ovas, des mœurs des Malgaches et de la dernière expédition faite contre eux par les Français. Il nous assura que Madagascar, dont on dit le séjour si funeste aux Européens, n'est dangereuse et malsaine que dans la partie sud-est, où l'on trouve d'immenses marais environnés d'épaisses forêts presque impénétrables. Mon séjour à Saint-Denis fut trèscourt, et, grâce aux connaissances de mon ami M. Perrottet, on nous accorda le passage de Bourbon à Pondichéry sur la corvette la Nièvre, que nous avions vue arriver. Nous allâmes faire notre visite au commandant et aux officiers du bord, et nous apprîmes que le départ était fixé pour le 40 août. Ce bâtiment emmenait à Pondichéri deux cents Telingas ou Indiens parias dont on était très-mécontent dans la colonie de Bourbon : c'était une cargaison de fort mauvaise compagnie, qui s'était distinguée à Saint-Denis par l'adresse la plus subtile pour voler; et cet exemple avait malheureusement été suivi avec trop de succès par les indigènes. Mon séjour à Bourbon fut de trop courte durée: je le regrette beaucoup, car c'est à peine si j'ai pu visiter Saint-Denis et les environs.

L'île Bourbon fut découverte en 4545 par un Portugais nommé Mascarenhas, et on la désigna long-temps sous le nom de Mascareigne. D'abord occupée par les Portugais, elle fut abandonnée, et passa au pouvoir des



Cirani color.







Sciurus Rafflesii,





Sciurus aureiventer, w. Geoff



V. Dollet Lith

Vane de la Rade en de St. Menis, prise au dessus du Jordin du Roi.

Lith, Paul Petit et Cie



Français, qui en firent un lieu de déportation. Prise par les Anglais le 3 décembre 1810, elle ne fut rendue à la France que le 2 avril 1815 en exécution du traité de Paris.

Saint-Denis, chef-lieu de la colonie, est situé sur le bord de la mer et au nord de l'île. Cette ville se compose d'un millier de maisons occupées par douze mille habitants. On n'y trouve aucun édifice remarquable, même parmi les monuments publics. La plupart des maisons sont en bois et placées chacune au centre d'un jardin ou enclos carré dont les murs alignés forment des rues. On appelle une habitation ce qu'en France nous désignons sous le nom de ferme quand il s'y trouve une petite maison de maître.

La valeur moyenne d'un esclave est de 1,500 francs; son travail pendant un an est estimé à environ 500 francs; sa nourriture, composée de riz, de mais et de manioc, peut valoir 120 francs, et son habillement 15 francs. Les esclaves travaillent, pendant la saison des récoltes seulement, de cinq heures du matin à sept heures du soir; ils prennent deux heures pour leurs repas: il y a douze heures de travail régulier pendant deux mois de l'année consacrés aux récoltes. Quelques maîtres ajoutent à la nourriture de leurs noirs des légumes frais, de la viande ou du poisson salés.

Les grandes habitations, qui comptent de nombreux esclaves, ont habituellement une infirmerie, qui est sous la direction supérieure de la maîtresse de la maison, qui, il faut le dire, remplit généralement sa mission avec bonté, et cherche à rendre moins pénibles les douleurs de ces malheureux.

Parmi les punitions qu'on leur inflige, les plus dures sont le fouet et la chaîne; et l'on remarque avec plaisir que le nombre des maîtres qui maltraitent leurs esclaves diminue chaque jour, et que, en attendant l'émancipation qui sera l'honneur du siècle, un grand nombre de p!anteurs, poussés par un sentiment d'humanité bien naturel, cherchent à améliorer la position d'hommes qui ne sont dégradés que par l'esclavage et les mauvais traitements de leurs oppresseurs. Chez eux l'affection et le dévouement sont des qualités qu'on ne conteste pas, mais qu'on n'apprécie qu'à titre d'instinct. Chez eux les vices dont nous avons malheureusement d'aussi nombreux exemples dans les pays les plus civilisés, et qui sont toujours le résultat d'une dégradation morale, trouvent peut-être une excuse dans l'abrutissement qu'on leur impose et dans la faiblesse de leur caractère, qui se plie à une domination dont ils pourraient triompher s'ils savaient détourner un instant l'emploi de leurs forces et de leur intelligence du service de leurs maîtres.

Cette liberté dont nous sommes si fiers est la source de nos progrès; c'est elle qui enfante nos merveilles : faut-il que ce soit elle aussi qui nous donne les moyens d'enchaîner une partie de la population du globe!

Je n'ai rien vu de plus déchirant qu'une vente d'esclaves : ils osent exprimer leur joie s'ils sont achetés par un maître connu par sa bonté, et ils savent mal dissimuler leur chagrin s'ils deviennent la propriété d'un homme dur et méchant. Les liens les plus chers sont brisés en un instant : le père est cruellement séparé de ses enfants et de leur mère, qui a souvent la





Chloropsis Curvirostris, Swainson.

douleur de voir disséminer sa petite famille, sa seule et unique consolation. Je ne m'arrêterai pas plus long-temps à ces réflexions pénibles; elles m'ont trop occupé pendant mon voyage, et je n'ai cessé de faire des vœux pour l'émancipation de tant de malheureux dignes d'un meilleur sort. Je dois ajouter cependant que la colonie de Bourbon se fait remarquer par l'humanité des maîtres envers les noirs, et que ces derniers y sont généralement bien traités.

Quand il se réveilla il s'apercut que le vaisseau avait levé l'ancre, et se trouvait déjà à plusieurs lieues au large. Il y avait à bord beaucoup de lascars ou matelots indigènes; mais, comme ils étaient tous d'une caste inférieure à la sienne, il dédaigna leurs provisions de route et n'osa y toucher, les regardant comme souillées par leur contact. Le capitaine du navire, fort indifférent aux superstitions indiennes, refusa de mettre un canot à la mer pour le reconduire au rivage, alléguant la perte de temps. Le pauvre malheureux n'eut donc plus d'autre alternative que d'aller jusqu'à Madras avec le vaisseau, laissant sa famille dans une entière ignorance de ce qu'il était devenu. Quand on lui eut communiqué la résolution impitoyable du capitaine, il se coucha sur le pont, d'un air sombre et chagrin, sans remuer ni parler, et resta deux jours dans cet état, n'ayant, dans cet intervalle, ni mangé un morceau, ni humecté d'une goutte d'eau ses lèvres desséchées. Le navire était alors au moins à cent lieues de Bombay; mais, comme il faisait voile pour Madras, il ne s'éloigna guère de terre, et suivit la côte jusqu'au cap Comorin, en vue duquel il arriva le troisième jour, n'étant plus qu'à vingt lieues du rivage.

Dans l'intervalle, le pauvre Hindou, frappé d'horreur à l'idée de périr au milieu d'une race d'hommes souillés et impurs à ses yeux, supplia le capitaine de lui faire donner une barre de bois pour l'aider à gagner terre avec la marée. Le point le plus rapproché était Mangalore; cependant on en était encore à seize lieues. On fit droit à sa demande, et on jeta à la mer une barre sur laqueile il sauta; puis, l'eau étant calme, il se confia au caprice des flots, environné de requins et exposé à mille autres dangers. On ne sut jamais si ce malheureux fanatique parvint à gagner le rivage en vie. Assurément les chances ne favorisaient guère son entreprise.

## De l'île Bourbon à Pondichéri.

Je m'embarquai le 10 août sur la corvette la Nièvre, pour me rendre à Pondichéri, et le même soir nous avions perdu de vue la côte de Saint-Denis. La corvette, commandée par le capitaine Garnier, comptait seize officiers et cent cinquante matelots ou canonniers. De plus, nous avions à bord les deux cents Telingas. Je remarquai de suite la différence énorme qui existe entre la tenue des bâtiments de guerre et celle des bâtiments de commerce. Plus d'hésitation dans l'exécution des manœuvres; silence absolu, la voix seule de l'officier de service se fait entendre. Les soins de propreté sont poussés jusqu'à la coquetterie, et la toilette du bord est aussi soignée que celle d'une petite maîtresse.

Je couchais dans la salle d'armes, où tous les soirs on suspendait mon hamac; dans la journée je me promenais à peu près partout, les manœuvres, les exercices, les plus petits détails du bord piquaient ma curiosité. Le lendemain du départ, le capitaine passa une revue de tout l'équipage; ce spectacle, nouveau pour moi, m'intéressa beaucoup.

Après la revue et pour éviter les effets de l'encombrement des Telingas, le chirurgien-major sit faire des fumigations dans l'entre-pont que ces Indiens occupaient; cette mesure hygiénique sut fréquemment employée pendant la traversée.



Siva Strigula, hodgson.



Chaque jour le fourrier donnait des lecons de lecture et d'écriture à quelques matelots et aux mousses; à l'avant de la corvette, d'autres matelots recevaient des lecons d'escrime; 'es officiers étaient occupés de divers détails, chacun avait son travail journalier; et moi, le plus désœuvré de tous, j'avais assez à faire d'observer chaque partie de cet ensemble parfait. La traversée ne présenta rien de particulier pendant une quinzaine de jours; mais le 26, peu de temps après le réveil, on entendit à bord un cri : Une femme à la mer! Aussitôt l'officier de quart, par une manœuvre promptement exécutée, fit mettre le navire en panne (1); pendant ce temps on avait jeté la bouée de sauvetage (2); une embarcation montée par huit rameurs et commandée par un aspirant s'éloignait de la corvette en suivant son sillage. Tous ces soins furent inutiles, après un quart d'heure de vaines recherches l'embarcation revint sans avoir apercu aucune trace. Cet accident nous occupa sé-

<sup>(1)</sup> Panne. Situation d'un bâtiment sous voiles qui demeure immobile; ou à peu près, par une disposition de ses voiles, dont quelques-unes agissent pour lui imprimer un mouvement en avant, et d'autres tendent à le faire reculer; en sorte que, les effets généraux et opposés se neutralisant, le navire reste sans mouvement, hors celui de la dérive que produisent toujours sur les corps flottants le choc des lames et la puissance du vent. (Dictionn. de Marine.)

<sup>(2)</sup> Bouée de sauvetage. Petit plancher fait avec plusieurs planches de liége chevillées et attachées solidement ensemble, de forme ronde ou ovale, et surmonté d'un petit mât auquel flotte un étroit pavillon rouge. La bouée de sauvetage est toujours à portée d'ètre jetée à la mer, où elle sert de point d'appui au matelot qu'un accident y a précipité, en attendant les secours qu'on s'empresse de lui porter. L'un des côtés de ce petit plancher, celui opposé au mât, est alourdi, ce qui en détermine la stabilité sur l'eau. Des bouts de corde pendants garnissent le pourtour de la bouée, et offrent au malheureux nageur des points saisissables. Le pavillon sert à le faire apercevoir de loin. (Dictionn. de Marine.)

ricusement. Le capitaine fit faire de suite une enquête; et on découvrit que l'Indienne qui avait arrêté la marche du navire, s'était jetée volontairement à la mer, emportant par vengeance l'argent de son mari, avec lequel elle venait d'avoir une violente querelle.

Le lendemain de cet accident nous étions en vue des Maldives; ces îles très-basses ne se distinguaient à l'horizon que par les arbres élevés, palmiers et cocotiers qui bordent le rivage; et, le 31, nous étions devant l'île de Ceylan. Le 2 septembre nous rencontrâmes un bâtiment de la croisière anglaise faisant l'exercice à feu à l'entrée du golfe de Bengale; c'était le premier navire que nous rencontrions depuis notre départ de Bourbon. La température était très-élevée et même insupportable, malgré la brise; nous suivions à cinq lieues de distance la côte de Coromandel, et à l'aide de nos longues-vues nous pûmes apercevoir quelques bateaux pêcheurs regagnant la côte. Enfin, le 4, nous nous trouvons en vue de Pondichéri; nous mouillons à neuf heures du matin après vingt-quatre jours de traversée. Après les formalités d'usage, nous gagnons la terre dans les embarcations de la corvette. Arrivés à peu de distance de la côte, on nous transborda dans des schelingues (4) pour franchir la barre, qui est trop forte pour nos chaloupes européennes.

<sup>(1)</sup> Schelingue ou massoulah, bateau d'une construction singulière et dont les planches ne sont pas clouées. Sa forme est celle d'une barque grossière; le fond est plat; il n'a point de membrures; les planches qui le composent sont ajustées, cousues et doublées avec l'écorce du cocotier. La flexibilité de cette embarcation est telle, que les bordages cèdent facilement au battement des vagues, qui perdent ainsi de leur violence en trouvant moins de résistance. Aussi ces bateaux bravent la marée, quelque redoutable qu'elle soit, tandis qu'une chaloupe européenne n'a jamais pu s'y risquer sans être aussitôt mise en pièces.





Chatura nudipes, hodgson.



Francolinus Hardwickii, Gray.

J. ii, Welter Het .

Gerard Color

Annedwiche !! .



Je ne saurais trop dire combien les officiers de *la Nievre* ont mis de bienveillance et de bonté dans leurs relations avec nous; aussi ce n'est pas sans regrets que je les ai quittés. Dès que nous fûmes à terre, on débarqua aussi les Telingas; on les rangea en bataille sur le rivage et un emp'oyé du gouvernement prit leurs noms, qu'il écrivit assez promptement avec un poinçon de fer sur une feuille de palmier; ils furent dirigés de suite, avec une escorte, sur leur pays, à peu de distance de Pondichéri.

Notre débarquement s'était fait au milieu des cris des Indiens, et en mettant pied à terre nous fûmes assaillis par une foule de dubbahs ou daubachis: ce sont les guides indispensables d'un Européen nouvellement débarqué sur le sol indien. J'en pris un qui me fut recommandé par les officiers de la corvette, et qui me pilote très-bien. Pendant plusieurs jours, il m'aida à faire les emplettes nécessaires à mon établissement; et il le fit avec beaucoup d'intelligence, car, indépendamment des quelques roupies que je lui donnais, il savait se faire faire une remise par tous les marchands chez lesquels j'achetais quelques objets de ménage. Il avait tout le soin de ma maison, commandait aux autres domestiques, c'était, en un mot, un intendant au petit pied (4).

<sup>(1)</sup> Les nombreux emplois d'une maison sont confiés à autant d'individus différents. Cette répartition n'est pas seulement établie par le luxe, mais bien encore par la coutume qui a fixé à chaque famille l'emploi ou les seules fonctions que ses membres pourront exercer. La religion de Brama défend à une partie de ses sectateurs de toucher à ce qui al eu vie, et ordonne à tous de regarder le bœuf et la vache comme des animaux sacrés; les parias seuls sont dispensés de cette loi par leur infamie: aussi est-ce parmi eux que sont pris les cuisiniers, les cordonniers, et les hommes qui remplissent les dernières fonctions de la domesticité. C'est une véritable étude, pour le nouveau débarqué, de

Je fus témoin d'une procession faite en l'honneur de la Nativité de notre Seigneur, et conduite par les pères jésuites. Cette fête toute catholique avait néanmoins un peu du caractère des cérémonies du paganisme. Parmi les assistants on remarquait des Européens, des créoles et des Malais. La procession partit du bourg d'Ariangoupan, qui donne son nom à la fête, et se rendit à l'église des Jésuites, où l'on célébra une messe. Tout le trajet qu'elle parcourut était illuminé; en tête de la colonne marchait une foule d'enfants indiens, faisant avec des tamtams et des cornemuses une musique vraiment infernale; devant eux se trouvaient des hommes armés de bâtons au bout desquels brûlaient des pièces d'artifice, afin d'écarter la foule. Des vases sacrés, des anges et des madones portés en palanquin suivaient la procession. A droite et à gauche on remarquait une escorte de cipayes de la garnison. Les Jésuites, portant des bannières et des torches, fermaient la marche.

Je fis ma visite au gouverneur, M. de Mélay, qui me recut avec beaucoup de bienveillance et me donna vraiment des marques d'intérêt. Il me mit au courant des usages indiens, et eut la bonté de m'instruire longuement de ce que je devais faire ou éviter pendant mon séjour. Il ve-

distinguer, parmi la foule de domestiques que chaque matin il voit à sa toilette, celui qui doit lui donner l'objet dont il a besoin : la vue seule d'une botte fait reculer tout ce qui n'est pas paria; et, de son côté, celui-ci, dont le contact est une souillure, n'osera jamais toucher à une partie du vêtement que le daubachi doit présenter. Cependant, malgré cet inconvénient et ceux qui résultent de la difficulté de s'entendre, le service des Indiens est fort agréable. Ils sont doux, soumis, attentifs, propres et très-entendus dans la partie dont ils sont chargés.

LAPLACE.



Vue de la Maison du Port, et de la Rade de Pondichery,

Prise à Côte du Mayain géneral.

V. Dollet Lith.

Cooti ou Portefaix.

Lith. Paul Petit et Cie



nait de recevoir la nouvelle de la mort du général Lafayette (42 septembre 4834).

Pendant plusieurs jours, j'eus assez à faire de déballer mes effets et mes instruments; et j'eus le plaisir de voir que tout était arrivé en ordre et sans la moindre avarie.

Invité à dîner par M. de Mélay, le 44, je me rendis à l'hôtel du gouvernement; c'est sans contredit le monument le plus remarquable de Pondichéri. Il n'a qu'un étage composé d'un corps de logis et de deux ailes; la façade est décorée de colonnes et de pilastres, et surmontée d'une galerie. Il est entouré d'un immense jardin entouré de grilles.

Pendant tout le dîner, la salle à manger était aérée par les oscillations continuelles du panka, vaste éventail suspendu au plafond et mis en mouvement par un Indien, pour modérer les excès d'une température vraiment insupportable.

La ville de Pondichéri, bâtie sur un terrain horizontal, perd beaucoup à être vue de la rade, car alors on n'aperçoit que les maisons voisines de la mer; mais parcourue à l'intérieur, elle laisse voir ce qui échappe aux arrivants.

On y remarque quelques édifices publics, parmi lesquels je citerai l'église des Missions, un vaste bazar et des maisons particulières d'une construction élégante. La ville est habitée principalement par des Indiens, le nombre des Européens est très-restreint; elle est divisée en deux parties par un canal qui la traverse et sur lequel des ponts sont jetés en face des rues principales. On y remarque deux quartiers principaux : l'un, nommé

Ville-Blanche, est à l'est et près du rivage; il est peu peuplé, et c'est la résidence des Européens; les maisons, assez régulièrement bâties, sont éloignées l'une de l'autre, mais alignées. L'autre quartier, désigné sous le nom de Ville-Noire ou quartier Hindou, est beaucoup plus peuplé que le premier; les maisons ne sont que des cabanes aussi simples que possible, ornées de varangues ou péristyles couverts. Leur alignement est peu symétrique, mais elles sont d'un aspect agréable et environnées de grands arbres : elles ressemblent à autant de fabriques au milieu d'une forêt de cocotiers.

Après avoir pris pendant quelques jours connaissance de la ville, je commençai plusieurs excursions aux environs. Je me fis d'abord guider par deux chasseurs du pays, armés de sarbacanes; mes premières chasses furent heureuses et commencèrent le noyau des mes collections. La chaleur me fit perdre quelques beaux oiseaux, parce qu'à la fin d'une journée de chasse ils étaient déjà assez faisandés pour ne plus permettre de les mettre en peau. Aussi je pris dès lors le parti de les préparer sur place, c'est-à-dire de les mettre en peau dès qu'ils étaient tués. Ce travail me fit perdre beaucoup de temps, mais ne me découragea cependant pas. Je tuai plusieurs oiseaux que je reconnus de suite; ils étaient absolument semblables à ceux que je rencontrais assez fréquemment sur les bords du lac de Genève : il n'en fut cependant pas toujours de même, tout mon temps fut dès lors consacré à la chasse. La plupart des animaux que je tuais étaient nouveaux pour moi; et mes excursions étaient d'autant plus intéressantes, qu'il y avait réellement quelque danger à s'aventurer dans des

forêts souvent mal habitées. Je rencontrai fréquemment des serpents de diverses espèces, et je ne les abordais pas toujours sans quelque émotion, surtout dans le commencement et lorsque je n'étais pas encore parfaitement familiarisé à ce genre de chasse.

Mes excursions furent poussées chaque jour un peu plus loin, et il me fut quelquefois impossible de revenir coucher à Pondichéri. Dans ce cas je faisais porter un hamac par un de mes chasseurs, et le soir je m'installais dans une chaulterie (4). On désigne sous ce nom des reposoirs assez commodes, et qu'on rencontre sur un grand nombre de points dans les environs de Pondichéri. Ce sont des constructions en pierre établies par les soins d'hommes riches, et dans lesquelles les voyageurs trouvent un abri pendant le jour contre la chaleur ou le mauvais temps, et pendant la nuit elles lui offrent un lieu de repos.

Quand je m'avançais dans le pays plus loin que d'habitude, j'avais une voiture qui me suivait. Le premier accident que j'eus à déplorer arriva à un Indien de ma suite : il fut piqué au pied par un gros scorpion noir. Cette piqûre ne fut pas dangereuse, grâce au soin que nous prîmes du pauvre Hindou.

<sup>(1)</sup> Les Turcs ont des caravanserails, les Hindous ont des chaulteries, espèces d'auberges d'institution religieuse, ouvertes aux voyageurs de toutes les croyances et de toutes les castes. Ce sont vraiment des fondations charitables et pieuses. Elles sont ordinairement placées au milieu d'un bosquet qui les ombrage, et près d'une source ou d'un réservoir où le voyageur peut se désaltérer. Elles se composent toujours de quelques petites chambres et d'une galerie extérieure à colonnes pour les castes réprouvées. Quelquefois la prévoyance du fondateur a été jusqu'à les doter d'une rente pour qu'on fasse chaque jour des distributions gratuites de vivres aux pauvres voyageurs qui viennent s'y reposer. (Inde française.)

Pendant une de ces excursions le hasard me conduisit près d'une fabrique de cette toile bleue qu'on désigne dans le pays sous le nom de guinée, et qui est fort recherchée sur la côte d'Afrique, où l'on en fait chaque année des envois considérables. J'eus la curiosité de visiter l'intérieur de cette fabrique, et je remarquai que les ouvriers employés à fouler et à battre les toiles, à l'aide de gros foulons de bois, avaient l'air d'être très-fatigués. Je m'étonnais de voir ces Hindous, d'un naturel si paresseux, se livrer à un travail aussi rude, et je dis au contre-maître qui nous conduisait qu'en Europe cette opération se faisait à l'aide de foulons mus par l'eau. J'appris alors de lui que ce n'était pas par ignorance du procédé qu'ils ne l'employaient pas, mais bien parce qu'après plusieurs essais ordonnés par le gouvernement et sur une grande échelle ils avaient été obligés d'y renoncer, les résultats obtenus laissant beaucoup à désirer et par leur qualité et par le prix de façon; il termina en nous disant que les toiles ainsi fabriquées avec des machines à l'européenne étaient de mauvais teint, et coûtaient plus de fabrication que celles qu'ils obtenaient par le procédé indien (1).

En rentrant à Pondichéri nous rencontrâmes un serpent boa, que nous tuâmes assez facilement, et il fut de suite dépouillé par un de mes chasseurs, qui remplit sa peau de sable; à l'aide de ce moyen elle se

LAPLACE.

<sup>(4)</sup> Les manufactures de Rouen ont voulu imiter les guinées bleues : leurs essais , heureux sous le rapport du tissu , ne l'ont pas été sous celui de la teinture ; et , malgré la différence du prix , les peuplades d'Afrique donnent toujours la préférence aux toiles de l'Inde.



Pollet Tim.

Vue de l'Église des désuiter.

Lith Paul Petit et



dessécha promptement en conservant la forme de l'animal.

J'eus bientôt parcouru tous les environs (1) de Pondichéri : mes excursions m'avaient porté dans toutes les directions; et j'avais plusieurs fois suivi la côte, qui partout présente le même aspect. La ville n'a pas de port, et la rade est mauvaise; aussi, comme je l'ai déjà dit, le débarquement présente toujours quelque danger. Une autre difficulté pour la navigation se rencontre dans les moussons. On donne ce nom aux vents réguliers qui règnent dans les mers de l'Inde, et soufflent alternativement pendant six mois du sud-ouest et du nord-est. Ils établissent deux saisons bien distinctes : l'hiver ou saison des pluies, et l'été ou saison des chaleurs et de la sécheresse.

Les changements de vents s'annoncent par un trouble de l'atmosphère, et les animaux eux-mêmes y sont trèssensibles. Leur agitation, leur frayeur et leurs cris, sont un des signes précurseurs de la mousson. On s'est long-temps occupé de rechercher les causes de ce bouleversement de la côte et du phénomène atmosphérique, mais on n'est pas encore arrivé à une solution satisfaisante.

Le climat de Pondichéri est sain, mais la température y est souvent accablante. La végétation est extraordinaire. Les palmiers, les bambous, y sont communs et prennent un accroissement considérable; mais

<sup>(1)</sup> Les villages hindous sont désignés sous le nom d'aldées; ils sont habituellement entourés de bois épais et élevés qui mettent les habitations ou cases à l'abri des vents chauds. L'intérieur même des aldées est planté de palmiers et de cocotiers dont on peint les troncs de diverses couleurs.

l'arbre le plus remarquable qu'on y trouve est le banyan, qu'on désigne aussi sous le nom de figuier des pagodes, parce qu'il est sacré pour les Hindous, qui en font l'ornement obligé de tous les temples et des chaulteries. Un seul de ces arbres présente un développement si grand, qu'on en voit qui ont plus de cinq cents pieds de tour par l'implantation de leurs branches : chaque branche, en s'écartant du tronc, laisse tomber vers la terre des rameaux qui y prennent racine et qui, à la longue, forment une petite forêt autour du tronc principal. Le plus célèbre de ces arbres est à Guzarate, il se nomme Cobir-Bar; ses troncs multipliés et entrelacés couvrent un espace de plus de deux mille pieds de circonférence. Le pays fournit aussi un grand nombre d'arbres propres aux constructions navales, et l'on peut dire que la végétation de cette partie de l'Inde est aussi variée que puissante.

Les animaux que fournit ce pays sont aussi en proportion de la force de la végétation : les éléphants, les rhinocéros et les buffles sont les géants du règne animal. On y trouve quelques singes, des cerfs de plusieurs espèces, des antilopes, des tigres, des ours, un grand nombre de reptiles, dont le plus effrayant est le boa, et le plus terrible le crocodile.

Les oiseaux sont en grand nombre, très-variés, et remarquables par la richesse de leurs couleurs.

Les insectes et les papillons y sont surtout d'un éclat éblouissant. Le règne minéral est peu riche aux environs de Pondichéri.

A part les grands animaux bien connus, je me suis procuré la plupart des espèces qu'on rencontre dans

l'Inde; plusieurs espèces nouvelles pour la science seront décrites et figurées dans la seconde partie de ce volume, aussi n'entrerai-je ici dans aucun détail d'histoire naturelle. Cependant je ne puis résister au désir de rapporter un trait curieux que j'ai lu dans un journal de Calcutta, et qui donne une idée de l'intelligence des éléphants. « Un détachement de cipayes, de garde auprès d'un grand magasin de riz, fut subitement envoyé à quelque distance pour une expédition pressée : à peine les soldats furent-ils é'oignés, qu'une troupe d'éléphants sauvages, qui depuis long-temps rôdait dans les environs, se présenta devant le magasin. Un éclaireur était préalablement venu s'assurer si la place était évacuée, et, sur son rapport, le reste de la troupe s'était mis en marche. Deux Indiens, surpris par leur arrivée, n'eurent que le temps de monter sur un arbre et de se cacher dans le feuillage, d'où ils furent témoins de ce que nous allons raconter. Parvenus à quelques mètres de l'enceinte, en bons tacticiens, les éléphants firent halte et procédèrent à la reconnaissance des lieux : tout se passa avec ordre et méthode. Les murs du magasin étaient en briques, épais et solides, et l'on ne pouvait pénétrer à l'intérieur que par une ouverture ménagée dans le toit et à l'aide d'une échelle, chemin peu praticable pour des éléphants. Si le magasin eût eu seulement une porte, toute difficulté pour s'y introduire eût cessé à l'instant; mais un mur de quatre briques d'épaisseur était un obstacle presque insurmontable, malgré la force prodigieuse et la sagacité de ces animaux. Néanmoins ils ne se laissèrent pas décourager, et commencèrent aussitôt leur attaque contre un des angles du bâtiment. Un éléphant mâle, d'une grosseur énorme, travailla quelque temps à y faire brèche, à l'aide de ses immenses défenses; quand ses forces s'épuisèrent, le plus grand et le plus fort après lui le releva; puis un troisième prit la place. A force de faire jouer les puissants leviers qui armaient leurs mâchoires, ils avaient réussi à déranger une brique. La trouée une fois commencée, d'autres éléphants succédèrent; et bientôt ils eurent pratiqué une ouverture suffisante pour donner passage aux maraudeurs : mais comme ils ne pouvaient entrer tous à la fois, ils se divisèrent en détachements de trois ou quatre individus. Quand un de ces détachements s'était bien repu, il faisait place à un autre; de sorte que les vingt éléphants qui composaient la troupe firent ainsi successivement un repas des plus copieux. Cependant un de ceux du premier détachement, resté en sentinelle, fit entendre un cri aigu : à ce signal les derniers entrés sortirent précipitamment du magasin; toute la troupe se rallia, partit en brandissant les trompes en l'air, et s'enfonça rapidement dans l'épaisseur du jongle. Les cipayes revenaient en hâte, l'avis avait été donné à l'officier que le magasin était au pillage; mais il arriva trop tard: en entrant, il reconnut que les éléphants avaient dévoré et détruit presque toutes les provisions. »

On a tant écrit déjà sur les mœurs des Hindous, sur leur religion et leurs cérémonies, que je m'abstiendrais d'en parler si ce qu'on a dit ne s'écartait pas quelquefois de la vérité qui doit présider à toute relation de voyage. On est obligé de croire le voyageur sur parole; mais, il faut le dire, la plupart des contradic-

tions ou des exagérations qu'on rencontre dans les descriptions de voyage viennent plutôt du caractère de l'écrivain que de sa volonté de tromper ses lecteurs. Chacun observe à sa manière, le blâme et la louange s'adressent souvent aux mêmes objets. Rester au-dessous de la vérité, ou exagérer le bien ou le mal d'un fait, c'est faire une appréciation personnelle; ce qui est bien pour l'un est mal pour l'autre, et l'on écrit malheureusement sous l'influence de préventions acquises bonnes ou mauvaises. Aussi le grand défaut de certaines relations est de donner comme absolument vraies des observations incomplètes et par cela même trop souvent fausses.

Nous trouvons la preuve de cette vérité autour de nous, où le même fait est souvent l'objet d'interprétations différentes, quoiqu'il soit bien connu et que nous ayons tout le temps de le bien observer. Qu'est-ce donc lorsque l'on rend compte d'un voyage où tout ce qui fait le sujet de la relation a frappé notre esprit, sans laisser le temps de pouvoir rectifier un premier jugement!

Bien pénétré de cette vérité, je me suis toujours défié de mes premières impressions; et j'ai cherché à éviter l'écueil que je signale en rédigeant mes observations sur les mœurs, les usages et la religion des pays que je viens de visiter.

La côte de Coromandel est habitée, ainsi que le pays qui en dépend, par une population vouée au bramanisme : cependant il s'y trouve un petit nombre de mahométans; mais ces derniers sont entièrement étrangers, ils descendent des anciens conquérants de la presqu'île de l'Inde. Leur caractère, leur taille, et surtout leurs costumes, les distinguent de suite des premiers.

Les vrais Hindous sont paresseux, doux, assez hospitaliers, et par-dessus tout très-superstitieux. La tempérance est une de leurs vertus, et leurs passions calmes et réfléchies n'excitent chez eux aucune de ces grandes actions qui élèvent l'homme. Ils pensent et répètent souvent qu'il vaut mieux s'asseoir que marcher, être couché qu'assis, dormir que veiller, et que la mort est préférable à tout. Cette maxime, puisée dans leurs livres sacrés, suffirait pour donner une idée de l'état des Hindous, si l'histoire ne venait à l'appui de l'observation des voyageurs. Jamais 'es Hindous n'ont connu la gloire, souvent ils ont plié sous le joug de téméraires conquérants sans jamais le devenir eux-mêmes.

Leur teint est jaune-cuivré; ils sont naturellement propres sur eux et dans leurs maisons, d'une constitution plutôt faible que forte, surtout sur les bords de la mer. Ils ont adopté un costume convenable pendant les chaleurs, mais trop léger pendant les moussons; aussi la mort les décime-t-elle à cette époque. Les hommes sont nubiles de quatorze à quinze ans et les femmes de dix à onze ans, c'est l'âge auquel se font communément les mariages; le climat contribue puissamment à les vieillir, et à vingt ans les femmes sont déjà flétries et vieilles.

Leurs croyances religieuses sont très-compliquées: ils reconnaissent dans *Para-Brama* le Créateur universel, sous les ordres duquel se trouve le *Trimourti* ou trinité, composé de *Brama* ou créateur, *Wishnou* ou conservateur et *Schiva* ou destructeur. Viennent





7. Parastasia? obscura, Guer.

2. Barymorpha bimaculata, ouer. 3. Centrognathus Subrugosus, ouer.

après les bons génies ou déoulas, et les mauvais génies ou deitti qui ont pour chef Maissassour ou Satan.

De toutes ces puissances célestes, c'est Schiva, le destructeur, qui a le plus d'adorateurs; puis vient Brama, qui est le plus respecté. Cette précaution religieuse, si opposée à nos croyances, annonce bien un peuple craintif et superstitieux.

Wishnou est néanmoins le plus célèbre; il s'est incarné, dit-on, neuf fois, et la dixième précédera la fin du monde de quelques milliers d'années. Vient après une armée de divinités de troisième ordre : ce sont Agni, dieu du feu; Téhandra ou la lune; Indra, dieu des météores; Yama, la mort; Pavan, dieu des vents et de la musique, etc., etc.

Les Hindous croient à la métempsycose, et c'est par suite de cette croyance qu'ils refusent de manger de la viande et qu'ils ont même pour certains animaux une grande vénération. La métempsycose, prise à la lettre, ne peut fournir matière à aucune discussion; raisonnée scientifiquement, elle s'appelle équilibre de la puissance vitale, peut s'expliquer en partie, et ne s'écarte en rien des dogmes auxquels nous avons foi. De même que les éléments qui, par leur équilibre, entretiennent l'harmonie des mondes en s'opposant merveilleusement l'un à l'autre, de même le fluide vital, répandu avec profusion par la Providence, ne peut cesser d'animer des êtres et fait partie de cet ensemble parfait, de ce mystère impénétrable, marqué au sceau de Dieu, et que nous appelons la création. Dieu en plaçant l'homme sur cette terre avait sixé les limites de l'empire qu'il lui accordait sur tous les animaux, dont il le distingua d'une manière si

providentielle. Mais il lui laissa avec eux des rapports trop nombreux et trop palpables pour que notre orgueil se refuse à les reconnaître. A l'animal, il donna la vie, l'instinct, la ruse, la force et le néant; à l'homme la vie, l'intelligence, qui, bien supérieure à l'instinct, le fait triompher de 'a ruse et de la force, et, de plus, il eut en partage une âme immatérielle, immortelle. Le fluide vital qui l'anime, le fluide électrique qui l'excite, ne diffèrent en rien du fluide vital qui anime les animaux, du fluide électrique qui les excite. Dieu a répandu l'un et l'autre dans des limites invariables. C'est pour cela que, prévoyant la multiplication de l'espèce humaine, plus forte que toutes les autres, il créa d'abord, et avant que l'homme ait pu s'emparer de tous les points habitables du globe, des animaux gigantesques, réservoirs du fluide vital; animaux qui devaient, par leur anéantissement et leur destruction complète, céder la vie dont ils n'étaient que dépositaires provisoires, à des races privilégiées plus nombreuses, mais absorbant moins de fluide vital que les premières. Nous ne trouvons que les traces de ces géants du monde, que le principe vital abandonnait suivant les besoins progressifs du développement de l'espèce humaine; mais nous savons qu'ils existaient lorsque la population du globe, faible encore, n'envahissait pas et la vie et la matière. Comme tout ce qui préside à l'harmonie des mondes se fait mystérieusement et sans que nous puissions nous en rendre un compte exact, ce n'est sans doute que bien insensiblement que ce principe vital passe successivement d'un être à un autre; mais de même que l'accumulation du fluide électrique sur un point ne peut se faire sans orages, de même l'accumulation du principe vital ne peut se concentrer sans qu'il paraisse de ces fléaux qui déciment.

Dans le cours ordinaire des lois de la nature, un corps ne perd la vie qu'en l'abandonnant à d'autres qui s'en emparent de vive force, ou sur lesquels il la répartit, l'entretient ou la renouvelle. Par quoi donc sont animées ces myriades de vers qui dévorent un cadavre en ne laissant que la matière? où se sont-ils formés? où ont-ils pris la vie éphémère qui ne leur a servi qu'à l'accomplissement d'une loi de nature? que devient après eux le principe qui les anima un jour? Il se porte sur d'autres êtres et vivifie successivement et sans s'épuiser toutes les créatures, sans laisser reconnaître celles qu'il abandonne et celles qu'il choisit. Le fluide électrique se conduit-il autrement? est-il moins subtil, moins pénétrant? pouvons-nous suivre sa marche? De même que le fluide vital, nous ne le reconnaissons qu'à ses effets. L'un et l'autre nous échappent malgré nous, l'un et l'autre se combinent à nous sans que notre volonté intervienne; c'est, sans doute, frappés de cette transmissibilité de la vie, que quelques philosophes égarés ont cru pouvoir exploiter la superstition en soumettant les hommes à certaines lois qui promettaient la honte ou l'espérance à leur vie bonne ou mauvaise; c'est le châtiment ou la récompense promis par toutes les religions. Ce dogme a dû être préféré à celui du néant par l'homme, qui a toujours eu horreur de la mort; ce dut être pour lui une consolation de penser que la vie n'abandonnait son corps que pour prendre une autre forme.

Ipse ego, nam memini, trojani tempore belli Penthoïdes Euphorbus eram. Virgile.

Le dogme de la métempsycose est le plus ancien de l'univers; l'on ne peut s'étonner de le voir encore répandu dans une grande partie de l'Inde lorsque la mythologie de tous les peuples le proclame, et que nos livres sacrés en fournissent de nombreux exemples, si extraordinaires qu'on les attribue tous à des miracles.

On me pardonnera sans doute cette digression, mais je comprends qu'elle doit être courte; aussi je terminerai en disant que, par la volonté de Brama, les Hindous sont divisés en quatre castes principales: 1º les Brames, voués au sacerdoce, ont été tirés de la tête et particulièrement de la bouche de Brama; 2º les yallagas ou guerriers sont formés de ses bras; 3º les vaiscias ou agriculteurs viennent de son ventre; 4º enfin les soudras, artisans, ouvriers et domestiques, ont été extraits de ses pieds (1). Viennent ensuite deux castes malheureuses et méprisées, celle des Parias et celle des Paulias.

La tribu des Parias est fort nombreuse, dit l'auteur des Tableaux de l'Inde, elle est plongée dans l'état de

<sup>(1)</sup> L'opinion commune sur ces quatre corps ou castes est que les Brames sont sortis de la tête de Brama; et c'est pour cette raison qu'on les regarde comme des hommes privilégiés à qui cette divinité a communiqué son esprit et sa sagesse. On fait naître les yattagas ou rajas de ses épaules, parce qu'ils soutiennent le gouvernement et qu'ils portent les armes pour la défense de la patrie. Les vaiscias doivent leur origine à son ventre, parce qu'ils constituent le corps d'état qui s'occupe de l'entretien et de la nourriture du corps. Enfin, on fait sortir les soudras des pieds de ce dieu, voulant marquer par là tout ce qu'il y a de pénible dans la vie, parce que leur caste est composée d'artisans et de mercenaires qui vaquent aux offices les plus fatigants.

dégradation le plus abject. Le plus dur esclavage serait un bienfait en comparaison de la situation de ce peuple au milieu des castes qui l'entourent. Toutes ces castes les considèrent, non-seulement comme des objets de mépris ici-bas, mais encore comme entièrement exclus de toutes les joies du monde à venir. Les humiliations dont on les abreuve, par suite de ce préjugé, partout où on les rencontre, révoltent l'humanité et passent toute imagination. On leur interdit le moindre privilége de l'homme en société; on les ravale à la condition des plus vils animaux. Le paria n'a de communication qu'avec les seuls individus de sa caste; et toutes les fois que son ombre effleure seulement un objet appartenant à un membre d'une caste supérieure, il en résulte une profanation. Si c'est un aliment, il est jeté à l'instant; si c'est un meuble fragile, on le casse; si c'est un bijou de prix, on n'en fait disparaître la souillure qu'à l'aide des purifications les plus rigoureuses.

Le meurtre d'un paria n'a point de peine correspondante dans la loi; on se contente d'infliger au meurtrier une amende, qui est même rarement perçue si ce n'est dans des cas tout à fait graves. Les travaux les plus dégoûtants sont le partage de ces êtres abhorrés, ce sont eux qui relèvent les immondices dans les villes et dans les villages. La nature malsaine de leurs occupations, et leur manière de vivre misérable, les rendent sujets à des maladies dégoûtantes. Ils se regardent eux-mêmes comme si impurs en comparaison d'un bramine, qu'ils n'osent paraître en sa présence qu'en se dévouant à une mort expiatoire, ou tout au moins à quelque supplice équivalent. Si un membre d'une autre caste veut bien des-

cendre jusqu'à adresser la parole à un paria, celui-ci, pour lui répondre, se couvre la bouche avec la main, dans la crainte que son haleine ne souille l'atmosphère que respire son interlocuteur.

Jamais ces malheureux proscrits n'entrent dans un temple, et ne prennent part aux cérémonies de la religion. Ainsi, méprisés par les autres classes, exclus de tout commerce avec elles, les parias sont réduits à une vie errante et privés de toute ressource, puisque c'est une œuvre méritoire de les humilier, et un péché de les secourir. Plongés dans le plus profond denûment, ils sont exposés à périr dans l'épuisement d'une longue agonie; à moins qu'ils ne recourent, pour se sustenter, à des moyens violents, qui ne font qu'accroître l'horreur qu'ils inspirent. Ainsi, délaissés et frappés des stigmates d'une injuste dégradation, souvent ils se retirent au fond des jongles, fuyant la vue des hommes qui les poursuivent de si abominables traitements; et là, ils achèvent leur misérable vie, réduits à la condition des brutes, perdant l'énergie de leurs qualités morales, et cherchant leur proie comme des bêtes sauvages. Si la société est en perpétuelle hostilité avec eux, ils n'usent que trop de représailles. Souvent ils sinissent par se livrer à ce pillage organisé qui est un des fléaux de l'Inde. Réduits à ce point, ils deviennent les plus désespérés, les plus féroces des brigands appelés Dacoïts. Faut-il s'en étonner? et ne doit-on pas quelque indulgence à des malheureux que leurs semblables condamnent sans raison à l'abandon le plus révoltant? Aussi la vengeance qu'ils tirent de leurs oppresseurs est quelquefois terrible; mais leurs brigandages sont isolés, le plus grand nombre

d'entre eux se soumet avec courage aux plus affreuses privations. On les a vus, dit-on, se glisser hors des jongles, lorsque les fruits de la forêt ont cessé de suffire à leur misérable existence, et gagner les bords du Gange, où , à la faveur de la nuit et à l'abri des regards, ils traînent sur le rivage les cadavres flottants qu'ils aperçoivent, pour assouvir, dans d'horribles festins, la rage de la faim qui les tourmente et les exténue.

Les villages parias doivent être assez éloignés des villes ou des habitations du reste de la nation pour qu'il y ait une distance assez considérable, pour que le vent ne communique pas des influences impures et contagieuses. Ces villages sont appelés paretchiris. Il est défendu aux parias de puiser de l'eau dans les puits des autres castes; ils en ont de particuliers aux environs de leurs demeures, autour desquels ils sont obligés de mettre des os d'animaux afin qu'on les reconnaisse et qu'on les évite.

Le service des temples est fait par les *Dévédassis* (1) ou Bayadères. La grâce et la beauté sont les conditions

<sup>(1)</sup> Ces créatures dégradées n'appartiennent pas à une caste particulière; elles sortent de toutes les castes inférieures pour y rentrer quand elles ont perdu leur jeunesse et leur beauté. Les brames, aux plaisirs desquels ces filles sont destinées, les choisissent dans l'enfance et les font élever par de vieilles bayadères pour les fonctions qu'elles sont appelées à remplir, et qui ne se bornent pas au service de la pagode : la jalousie de leurs maîtres ne peut aller jusqu'à renoncer à une branche lucrative de commerce. La passion des Hindous pour la danse passionnée, qui n'est permise qu'aux bayadères, est pour les riches un sujet de profusion dont les prêtres tirent un grand parti. Ces danseuses paraissent à toutes les fêtes et sont louées à des prix très-élevés; à ces bénéfices ostensibles se joignent d'autres profits secrets dont l'autel réclame encore sa part : le reste, transformé en bijoux précieux, orne la bayadère et lui assure de nouveaux droits à la générosité de ses nombreux adorateurs. LAPLACE.

essentielles d'admission; leur talent est de séduire et de charmer : elles ne négligent rien pour atteindre ce but; la recherche de leur costume, l'or, les pierreries, tout est employé pour attirer les regards. Le prix de leurs faveurs est une offrande à leurs divinités. Lorsque ces malheureuses sont usées par les excès de leur existence déréglée, elles sont renvoyées du temple, et trouvent bientôt des maris, que leur vie passée n'éloigne pas; et lorsqu'il arrive qu'elles refusent de rentrer dans leurs castes, elles sont conservées par les brames qui veulent bien consentir à leur confier les soins de propreté des lieux sacrés.

De toutes les cérémonies religieuses en usage dans l'Inde, la plus atroce et la plus extraordinaire est sans contredit celle des funérailles d'un homme puissant. La veuve, autant par tradition que par fierté, et plutôt par nécessité que par sa volonté, se fait traîner au foyer qui doit la brûler, afin qu'elle ne survive pas à son mari. Ces sacrifices, que le fanatisme seul peut propager, s'appellent sutties (4); heureusement ils deviennent chaque jour

<sup>(4)</sup> Cette cérémonie se fait avec beaucoup de faste; ses préparatifs varient dans chaque caste. L'usage le plus commun est qu'aussitôt après la mort du mari on place la femme devant la porte de sa maison, dans une espèce de tente ornée. Elle ne mange plus, ne fait que mâcher du bétel, et prononce sans s'arrêter le nom du dieu de sa secte. La victime est parée de tous ses bijoux et de ses plus beaux habits, comme si elle allait se marier. Les brames l'engagent à s'immoler, en l'assurant qu'elle va jouir d'une félicité sans bornes dans le paradis, où elle deviendra la femme de quelque dieu qui l'épousera pour la récompenser de sa vertu. Ils lui promettent que son nom sera célébré par toute la terre et chanté dans tous les sacrifices. Pour la disposer à cette action héroïque ou plutôt insensée, à laquelle la loi ne les oblige cependant pas, les brames emploient des breuvages dans lesquels ils mèlent de l'opium afin d'exciter son imagination et d'obtenir une obéissance passive. Le fanatisme peut bien la faire consentir à un

plus rares, quoiqu'on ne puisse leur opposer que la raison, et plusieurs castes y ont renoncé. On a cité dans les annales maritimes un exemple qui prouve qu'il ne serait pas si difficile qu'on le pense, de faire cesser une habitude aussi barbare. Pour empêcher une jeune veuve de la ville de Tirnoular, près de Karikal, de se brûler sur le corps de son mari, le gouverneur français lui a fait proposer une rente de quatre-vingts roupies, ce qui répond à peu près à deux cents francs de notre monnaie, et la proposition fut acceptée. La veuve s'appelait Sarouvangatama. Elle adressa au commissaire de la marine de Karikal la réponse suivante; elle lui a été inspirée par la reconnaissance sans doute, mais le style ferait supposer qu'elle a été préparée par un autre que par elle: « Je dois à votre bonté ma nouvelle situation, et à votre sollicitude d'être admise parmi les personnes qui tiennent leur existence du roi. Revenue en quelque sorte au monde, il est naturel que je vive des bienfaits de celui au nom duquel j'y ai été rappelée. Le devoir impérieux

pareil sacrifice; mais il faut avoir perdu la raison pour le consommer. Pendant qu'elle s'avance vers le théâtre funeste où elle va terminer sa vie, souvent à la fleur de l'âge, et lorsqu'elle arrive à ce lieu d'horreur, les brames ont grand soin de la distraire de ses regrets par des chants où l'éloge de son héroïsme est mêlé. Ce concert homicide soutient son courage au milieu des avant-coureurs de la mort ; le bandeau de la superstition couvre ses yeux, le moment fatal approche où elle va être dévorée par les flammes. Alors, d'une voix entrecoupée de sanglots, elle fait ses adieux à ses parents, qui la félicitent, les larmes aux yeux, du bonheur qui l'attend. Elle leur distribue ses joyaux et les embrasse pour la dernière fois. Après avoir fait trois tours, selon l'usage, autour de la fosse ardente, elle s'élance au milieu des flammes. Aussitôt quantité d'instruments font retentir l'air des sons les plus aigus pour empêcher le peuple d'entendre les cris lamentables qu'un aussi horrible supplice doit arracher à ces malheureuses victimes. On augmente l'activité du feu en y répandant une grande quantité d'huile, et l'héroine est bien-SONNERAT. tôt consumée.

que j'allais remplir, n'a point été accompli; votre humanité et votre persévérance s'y sont opposées. Vous m'avez entraînée, contre ma volonté et l'usage de mes semblables, à une action qui me procure la vie heureuse et douce que vous venez d'assurer. Je n'ai pas sans doute assez pensé au bonheur de la vie future, j'ai cédé à vos insinuations; mais j'espère que mes prières me rendront Schiva favorable, et que, le jour où je serai à ses pieds, il me pardonnera d'avoir vécu sur cette terre une seconde fois bramine. Votre persuasion a vaincu une résolution que je croyais inébranlable. Je ne suis plus ce que j'avais été, et je ne voudrais pas changer ce que je suis. Ma reconnaissance pour vous sera celle d'une fille soumise; elle ne finira qu'avec ma vie. »

Il sera d'autant plus facile de faire cesser un abus aussi cruel qu'il y a fort peu de femmes qui s'y soumettent de bonne grâce, et toute la ruse des brames ne suffit pas pour étouffer les sanglots et les cris des victimes. La cérémonie commence et se termine par les chants des brames, secondés par le bruit de certains instruments discordants qui couvrent le mystère de la résignation des veuves et n'enlèvent pas à d'autres le courage de s'y soumettre; c'est d'ailleurs un supplice auquel se rend la patiente déjà demi-morte par l'emploi de narcotiques puissants. Il est donc facile de comprendre que la conviction n'entre pour rien dans le sacrifice.

A Pondichéri l'Européen de bon ton ne peut sortir qu'en palanquin, sans déroger à sa dignité; les voitures y sont très-rares, mais le palanquin les remplace peut-être avec avantage à cause de la température.



1. Popilia *Splendida, Guer* 2. Goliathus *Delessertii, Guer.* 3. Lucanus *Delessertii, Guer.* 



On raconte que la première fois que le gouverneur M. de Mélay, ennuyé d'être porté constamment, parut à pied le soir à la promenade, mais suivi de sa voiture et des palanquins de sa société, les habitants de Pondichéri crurent qu'ils étaient menacés d'un grand malheur.

Le palanquin remplace la chaise de poste; c'est en palanquin que les voyageurs se rendent d'une extrémité de l'Inde à l'autre, en franchissant les passages les plus difficiles. Les Télingas qui le portent sont relayés de distance en distance, et partout sur les chemins fréquentés on rencontre des individus voués à ce genre de service. Un relais se compose de douze porteurs et d'un chef responsable; il y a peu d'exemples de l'abus que peuvent faire ces Indiens au milieu d'un pays où l'on voyage isolé, et en quelque sorte livré à la merci des gens qu'on emploie.

La religion des Hindous leur défend de tuer des animaux, si ce n'est comme offrande à la Divinité; et cette interdiction s'étend même aux animaux immondes. Mais cette loi n'est pas généralement observée : quelques castes seulement y restent fidèles. Le soin de leur conservation, la propreté et même la sensualité font quelquefois déroger à ce principe; mais, par compensation, il n'est pas rare de voir des Hindous, scrupuleux observateurs de la loi, souffrir la faim plutôt que de consentir à manger de la viande ou des aliments préparés par des parias.

On raconte qu'un Hindou, monté à bord d'un navire de la Compagnie pour affaires de commerce, s'y endormit après avoir pris une trop forte dose d'opium. Quand il se réveilla il s'aperçut que le vaisseau avait levé l'ancre, et se trouvait déjà à plusieurs lieues au large. Il y avait à bord beaucoup de lascars ou matelots indigènes; mais, comme ils étaient tous d'une caste inférieure à la sienne, il dédaigna leurs provisions de route et n'osa y toucher, les regardant comme souillées par leur contact. Le capitaine du navire, fort indifférent aux superstitions indiennes, refusa de mettre un canot à la mer pour le reconduire au rivage, alléguant la perte de temps. Le pauvre malheureux n'eut donc plus d'autre alternative que d'aller jusqu'à Madras avec le vaisseau, laissant sa famille dans une entière ignorance de ce qu'il était devenu. Quand on lui eut communiqué la résolution impitoyable du capitaine, il se coucha sur le pont, d'un air sombre et chagrin, sans remuer ni parler, et resta deux jours dans cet état, n'ayant, dans cet intervalle, ni mangé un morceau, ni humecté d'une goutte d'eau ses lèvres desséchées. Le navire était alors au moins à cent lieues de Bombay; mais, comme il faisait voile pour Madras, il ne s'éloigna guère de terre, et suivit la côte jusqu'au cap Comorin, en vue duquel il arriva le troisième jour, n'étant plus qu'à vingt lieues du rivage.

Dans l'intervalle, le pauvre Hindou, frappé d'horreur à l'idée de périr au milieu d'une race d'hommes souillés et impurs à ses yeux, supplia le capitaine de lui faire donner une barre de bois pour l'aider à gagner terre avec la marée. Le point le plus rapproché était Mangalore; cependant on en était encore à seize lieues. On fit droit à sa demande, et on jeta à la mer une barre sur laqueile il sauta; puis, l'eau étant calme, il se confia au caprice des flots, environné de requins et exposé à mille autres dangers. On ne sut jamais si ce malheureux fanatique parvint à gagner le rivage en vic. Assurément les chances ne favorisaient guère son entreprise.

## De Pondichéri à Pulo-Pinang, Malacca, Singapoore, Batavia.

J'avais visité presque tous les environs de Pondichéri, et je me promettais bien de continuer mes excursions, lorsque l'Astrolabe vint mouiller en rade de Pondichéri. Ce bâtiment venait de Madras et se rendait à la côte de l'Est, où il devait faire plusieurs stations. Le capitaine, que je connaissais, proposa de me prendre à bord avec mes chasseurs, et de me ramener à Pondichéri après m'avoir fait explorer Pulo-Pinang, Malacca, Singapoore et une partie de l'île Java, où il devait s'arrêter assez de temps pour me permettre de chasser. J'acceptai avec reconnaissance et sans hésiter une aussi aimable proposition, et mes préparatifs furent bientôt faits.

Nous devions mettre à la voile dans les premiers jours de novembre, et je dus profiter du temps qui me restait pour emballer avec soin tous les produits de mes chasses précédentes et assurer leur conservation. Ce travail terminé, je me procurai quelques ouvrages publiés sur le pays que j'allais parcourir, et je les lus avec beaucoup d'intérêt.

Le 8 je me rendis à bord, et le lendemain dès le matin nous faisions voile pour Pulo-Pinang, pays nouveau pour moi, et nouvelles espérances. Bientôt nous perdîmes la côte de Coromandel de vue, et notre navigation fut assez heureuse. Dix jours après nous avions traversé le golfe du Bengale, et nous nous trouvions de-



V. Dollet Lith

"Que de George Cossy, prise de La Montague des Gignaux.

Me du Prince de Galles (Pule Pinang)

Lith Paul Petitet Cie



vant les îles Nicobar: nous eûmes alors un peu de mauvais temps, les vents nous contrarièrent pendant quelques jours; et ils s'étaient fait sentir à la côte, car nous rencontrâmes beaucoup de goëmons ou varecs.

Enfin, le 1<sup>er</sup> décembre, nous approchions du détroit de Malacca. Le capitaine prescrivit alors la plus grande surveillance; les armes furent vérifiées et préparées : nous avions à redouter l'approche des pirates malais, qui sont très-nombreux, et s'organisent en flottilles pour surprendre les navires pendant la nuit. Nos précautions furent heureusement inutiles, et, après être restés quelque temps en vue de l'île de Pulo-Péra, qui n'est qu'un rocher presque inaccessible, nous aperçûmes bientôt Pulo-Pinang, ou île du Prince-de-Galles, qui se présentait sous un aspect assez agréable. Le 6 une élégante pirogue nous amena un pilote, et nous mouillâmes devant le fort de la Ville-Georges, au milieu d'un assez grand nombre de bâtiments, parmi lesquels on remarquait des jonques chinoises, que je visitai avec plaisir. Le capitaine de l'Astrolabe eut la bonté de m'accompagner à bord d'une de ces jonques, dont le commandant chinois nous fit gracieusement les honneurs. Nos compliments furent échangés avec lui à l'aide d'un interprète; et il ne voulut pas nous laisser partir sans nous offrir du thé à la mode chinoise, c'est-à-dire sans sucre. Après cette visite, nous nous rendîmes à terre pour nous promener dans la ville. Nous parcourûmes une longue rue formée de deux rangs de boutiques où paraissait régner la plus grande activité. C'était un vrai bazar; chaque magasin portait une enseigne en lettres chinoises. Je remarquai une mosquée pour les musulmans, un temple pour les Arméniens, une église catholique, un temple protestant, et un autre temple chinois. D'après un des derniers recensements de l'île, la population était de 37,962 habitants dont 43,769 Malais ou Boughis et 7,552 Chinois; le reste se composait de Choulias, Bengalis, Arméniens et Européens.

Notre séjour à Pulo-Pinang devait être fort court; aussi, après avoir visité les points les plus remarquables de la ville, je fis mes dispositions pour explorer les environs, qui m'intéressaient beaucoup plus. Dès le lendemain je partis pour la chasse, suivi de mes deux Malais. La campagne est fort belle, on y trouve des routes assez bien frayées: la végétation est riche et vigoureuse; on rencontre un grand nombre de cocotiers, des aréquiers et des bananiers. Les maisons de campagne ne ressemblent plus à celles de la ville; elles sont construites sur pilotis, sans rez-de-chaussée, et l'on n'y arrive qu'à l'aide d'une échelle. Elles ont rarement deux étages, et, quoique singulières, elles sont cependant d'un aspect agréable.

Je fus assez heureux pour rencontrer quelques oiseaux que je tuai; je reconnus qu'ils ne différaient pas des mêmes espèces que je m'étais déjà procurées sur la côte de Coromandel. Après avoir chassé une partie de la matinée, nous fîmes une petite halte pour déjeuner. Des noix de cocos firent tous les frais de ce repas, qui me parut excellent. Je continuai de marcher sans direction arrêtée; ne connaissant pas le pays, je m'avançais à l'aventure. Je tuai plusieurs oiseaux nouveaux, parmi lesquels je reconnus avec plaisir l'*Edolius puellus*, et, chemin faisant, j'avais récolté quelques plantes remar-





Dorysthenes montanus, ouer.
male et fémelle.



quables. Enfin, lorsque nous eûmes notre charge, il fallut bon gré mal gré songer au retour. Je repris la route de la ville, où nous attendait un canot qui nous ramena à bord de *l'Astrolabe*, où je mis de suite mes plantes en presse, pendant que mes Indiens préparaient les oiseaux.

Le lendemain, le capitaine et les officiers du bord se réunirent à moi pour faire une partie de chasse sur la presqu'île malaie; mais nous ne fûmes pas heureux, ou plutôt nous fûmes tout autant occupés des curiosités qu'offre le pays que de la recherche des animaux. Je tuai cependant un aigle pêcheur, des martins et des aigrettes blanches. Les martins se trouvent fréquemment autour des troupeaux; ils se posent sur les buffles, où ils trouvent de nombreux insectes. Après une journée de fatigue sans grand résultat, nous nous dirigeâmes vers le bâtiment, et il était temps d'y arriver, nous avions tous besoin de repos. Là nous attendait l'évêque de la mission de Cochinchine : sa présence s'expliqua par quelques tracasseries éprouvées par les prêtres catholiques.

Peu content de mes premières chasses, je voulus faire une excursion sur la montagne des Signaux, peu éloignée de la côte. Un négociant qui vint nous voir à bord nous avait invités à nous rendre à une maison de campagne qu'il y a fait construire. Nous partîmes de grand matin avec un canot, et, arrivés à terre, nous trouvâmes des chevaux de selle qui nous étaient envoyés par notre amphitryon, M. Rewely. Un petit chemin mal frayé à travers une forêt vierge nous conduisit au pied de la montagne; nous entendions de temps à autre

les cris aigus des singes et le chant de quelques oiseaux qui ne se firent pas voir. Je tuai deux singes malgré leur agilité et leurs singulières grimaces. Enfin, et non sans peine, nous arrivâmes au haut de la montagne où M. Rewely nous attendait pour nous conduire à sa maison. On nous servit du thé et quelques gâteaux : c'était peu pour des gens affamés, il fallut s'en contenter. Après une bonne nuit et malgré l'exiguité du repas de la veille, je me mis en chasse, et le plaisir que j'eus dans la montagne me fit facilement oublier l'abstinence à laquelle l'usage du pays me condamnait. Je fis une journée remarquable par la beauté et la variété de mes victimes. Le soir même, on proposa pour le jour suivant une chasse au tigre; c'était ce que je désirais le plus ardemment. A la pointe du jour nous mîmes en route pour l'île de Bouton-Cawanes, où nous emmenames M. Bouchaud, qui allait visiter la mission chinoise. Après une heure de traversée nous arrivâmes à l'embouchure d'un petit ruisseau qui nous servit de port, et, après avoir marché quelque temps, nous reconnûmes le lieu du rendez-vous. Là se trouvaient rassemblés quelques propriétaires que les tigres avaient visités pendant la nuit, et qui nous racontèrent toutes les pertes que ces cruels visiteurs leur faisaient faire chaque jour.

La chasse aux tigres ne se fait que la nuit et dans le plus grand silence. Nous montâmes, à l'aide d'échelles, sur des arbres entre les branches desquels on avait préparé de petites plates-formes, et nous avions à peu de distance et devant nous une vache qui, attachée à un piquet, devait servir à attirer l'ennemi. A la





- 1. Euchroa dimidiata , Guer.
- 2. Pelargoderus tessellatus, Guer.



Inth Pan an



fin du jour nous mous mîmes donc à l'affùt; mais, comme cela arrive souvent, les tigres ravageaient un troupeau voisin pendant que nous les attendions perchés sur nos arbres et n'osant pas même nous parler, dans la crainte de les détourner. La patience ne nous manqua pas, nous entendions à peu de distance le bruit qu'ils faisaient; mais aucun d'eux ne vint de notre côté, et il fallut y renoncer pour ce jour-là. Le lendemain, nous fûmes plus heureux; car à peine étions-nous postés qu'un tigre vint sauter sur la malheureuse vache, qui se défendit peu. Mon chasseur et moi nous fimes feu en même temps, et le tigre roula sur l'herbe. Revenu de la première émotion inévitable en pareille circonstance, je crus remarquer qu'il n'était que blessé, et qu'il pourrait bien se jeter sur nous si nous descendions de notre arbre; aussi, par précaution, je lui envoyai une balle dans la tête, et cette fois nous allâmes à lui sans crainte. Tout sier de ma chasse, je rapportai mon tigre en triomphe, et ce n'est qu'à regret que je songeai au départ. J'aurais voulu tuer plusieurs de ces animaux; mais il fallait rentrer à bord, où le capitaine m'attendait pour mettre à la voile. Mes Indiens dépouillèrent la victime, et je n'emportai que sa tête et sa peau. Arrivé à bord, je reçus les compliments de tous les officiers, qui regrettèrent beaucoup de n'avoir pu m'accompagner dans cette excursion.

Le lendemain on leva l'ancre et nous fîmes route vers Malacca, où nous arrivâmes le 25 décembre.

La ville de Malacca fut fondée en 1252, par un prince malais qui fut chassé de ses États par un souverain de Java. Les Portugais, sous Albuquerque, s'en

emparèrent en 1511, et elle devint un de leurs principaux établissements et la clef de leur commerce dans les mers au delà de l'Inde. Les Hollandais l'attaquèrent en vain en 1505; ils s'en emparèrent cependant en 1641 après une résistance opiniâtre. Les Anglais la leur enlevèrent en 4795; mais la colonie de l'île du Prince-de-Galles en diminua beaucoup l'importance. A la paix de 4844 ils la restituèrent aux Pays-Bas, qui l'ont cédée à l'Angleterre en 1823. La ville est défendue par un fort où réside le gouverneur; les rues sont pour la plupart larges et belles; il y a une bonne rade pour les gros navires. On exporte de Malacca de l'étain, beaucoup de poivre, du sagou, des rotins, des dents d'éléphant et de la poudre d'or; les importations consistent en opium, soie et dollars. Le commerce est moins actif qu'autrefois, dit-on; beaucoup de navires préfèrent l'île du Prince-de-Galles, où il se trouve une plus grande variété d'articles à exporter.

J'avais des lettres de recommandation pour M. W. Leurs; je me rendis de suite chez lui, et il|eut la bonté de m'offrir des guides pour m'accompagner dans mes promenades : ce que j'acceptai avec d'autant plus de plaisir que l'on fait souvent de fort mauvaises rencontres, et que les hommes y sont parfois plus à craindre que les bêtes féroces. Notre séjour à Malacca fut de peu de durée; mais mon temps y fut bien employé, et mes collections s'y enrichirent beaucoup. Je me fis conduire dans une forêt peu éloignée de la ville, et j'y tuai plusieurs espèces de singes, des cerfs et des antilopes; c'est là que je me procurai un assez grand nombre de calaos et des faisans argus. Je fus aussi assez

heureux pour tuer un jeune tigre, quelques sangliers et deux boas monstrueux; je trouvai encore un grand nombre d'insectes. Le plaisir d'une chasse aussi productive ne me fit pas oublier les plantes, que je désignais à un Indien qui n'avait rien autre chose à faire qu'à récolter les objets que je voulais emporter, et qui le faisait avec assez d'intelligence. Malheureusement nous ne pouvions nous arrêter que quelques jours dans les endroits qui me promettaient les plus abondantes récoltes et les chasses les plus heureuses. Les environs de Malacca, fort beaux et entrecoupés de collines et de vallées très-fertiles, sont cultivés avec peu de soin; ils produisent principalement du poivre.

Le 31 décembre, nous nous mîmes en route pour Singapour, où nous arrivâmes après deux jours de mer. Dès notre arrivée, notre premier soin fut de visiter ville. L'aspect qu'elle offre le soir est des plus curieux. Elle est éclairée par un grand nombre de lampes entourées de globes en papier blanc, sur lesquels sont tracés des caractères chinois de diverses couleurs. Nous entrâmes dans quelques magasins; les marchands sont trèsfroids, peu engageants : on les dit fourbes et voleurs. Le commerce y est plus florissant que dans les pays que nous venions de voir. Par sa position, Singapour est l'entrepôt du commerce de la Chine et du Bengale. La ville est partagée en deux parties : l'une est la ville chinoise, l'autre est habitée par les Européens et le gouverneur. Pendant que nous y étions, on sit de nombreuses processions pour obtenir l'arrivage de plusieurs jonques qu'on attendait. Singapour n'avait été, jusqu'en 4848, qu'un repaire de pirates; les Anglais y

ont formé depuis un établissement qui a fait en fort peu de temps des progrès très-rapides en population, en richesse et en bien-être : ce qu'il doit, indépendamment de sa position heureuse, à un commerce libre et à des lois justes et égales pour les hommes de toutes les croyances et de toutes les couleurs.

On dit aussi que la prospérité de cet établissement est due en grande partie à sir Stamfort-Raffles, quoique la Compagnie anglaise des Indes orientales soit parvenue à faire supprimer une partie des lois justes et bienfaisantes que ce gouverneur avait établies, et qui étaient une critique amère de l'administration de cette Compagnie dans le reste de l'Inde.

Je fus invité par un Danois établi depuis long-temps à Singapour à faire une partie de chasse; il connaissait parfaitement le pays, aussi notre journée fut-elle trèsheureuse. Les jours suivants furent encore bien occupés. Dans une de mes courses à terre je rencontrai M. Balestier, consul américain, qui connaissait MM. Delessert de Paris, avec lesquels il avait été en relation pendant quelque temps lorsqu'il était aux États-Unis. Il m'accueillit avec bonté et m'offrit même un logement chez lui; il eut la complaisance de me faire visiter en détail une fabrique de sagou. Le peu de temps que je passai à Singapour enrichit beaucoup mes collections. J'eus aussi l'occasion de voir deux missionnaires français; ils pleuraient la mort de deux autres missionnaires américains qui, s'obstinant à pénétrer dans le pays, avaient été tués et mangés par les Sauvages Battas.

Ce n'est pas sans danger qu'on explore ces parages : les hommes et les animaux sont à craindre. Mon ami

M. Perrottet courut les plus grands dangers près de Samboangan : emporté par le désir de se procurer des végétaux qui pourraient être utiles pour les colonies françaises, il cherchait souvent à s'éloigner de la ville. « Un jour, me dit-il, je fus extrêmement surpris, en voulant pénétrer dans l'intérieur d'un grand bois, du refus obstiné de mon guide de m'y accompagner. Il fit même toutes sortes d'instances pour m'engager à n'y pas entrer : il me donna pour raison qu'il était infesté de Maures, hommes sauvages ne vivant que dans les forêts, d'où ils font souvent des excursions dans les villes, où ils pillent et égorgent tous ceux qui veulent s'opposer à leurs coupables desseins. Regardant cette version comme un peu exagérée, je n'en fus guère effrayé. Je n'aurais point changé ma résolution de parcourir les bois si mon guide ne m'eût menacé de m'abandonner. Je fus donc forcément contraint d'herboriser seulement aux environs de la ville. Lorsque je fus de retour à Samboagan, je demandai au gouverneur l'explication de ce conte des Maures; sa réponse ne fut pas plus rassurante que celle du guide. Il me raconta alors que huit mois ne s'étaient pas encore écoulés depuis que son prédécesseur avait été égorgé dans son lit, et que sa garde avait été massacrée par les Sauvages. Il m'engagea fortement à faire comme lui, qui ne s'éloignait jamais beaucoup de la ville. Presque tous les jours, ajouta-t-il, on voit dans les environs des bandes d'individus cherchant à piller et à incendier la ville.

» De pareils récits étaient peu faits pour me donner le courage de continuer mes courses ; cependant l'amour de la science l'emporta sur celui de la vie : le guide que je tenais du gouverneur ne voulant plus m'accompagner, je m'arrangeai avec quelques chasseurs de notre bord et nous pénétrâmes assez avant dans le pays.

» Soit que le bruit de nos armes à feu ait intimidé les Sauvages, soit que, nous ayant aperçus eux-mêmes, ils n'aient pas été tentés de nous attaquer, nous ne découvrîmes aucune trace de ces Maures; mais, en revanche, nous fûmes à plusieurs reprises poursuivis par des buffles, dont les bois sont remplis. Un jour, j'étais seul, ayant perdu mes chasseurs, absorbé dans mes herborisations; je cueillais des fleurs et des graines sur des arbrisseaux formant un bosquet de bois assez touffu, lorsque tout à coup je fus distrait de mes occupations par un bruit sourd qui paraissait approcher : je me retournai promptement et je vis venir à moi trois buffles énormes qui se suivaient, portant le nez en l'air et marchant à grands pas; je me sauvai à toutes jambes et franchis une haie servant de clôture à un champ de riz, qui se trouva heureusement assez près de moi au moment où j'allais être atteint par ces animaux. Les buffles, le nez appuyé sur la palissade, me mangeaient des yeux; ils finirent probablement par s'ennuyer, et s'en retournèrent quelques minutes après. Ma frayeur calmée et le danger passé, je fus chercher ma boîte d'herborisation; et je continuai mes recherches, non sans retourner quelquefois la tête pour regarder si je n'aurais pas encore quelques buffles à mes trousses. »

Le 22 janvier nous nous rendîmes à bord, le départ pour l'île Java devant avoir lieu le même jour. Le voyage devait être de courte durée, mais le temps fut mauvais; à l'entrée du détroit l'on fut obligé de jeter l'ancre dans la soirée. La nuit était très-obscure; heureusement pour nous le temps s'éclaircit, et le capitaine reconnut que nous avions mouillé à un demi-mille des rescifs de Pan-Schoul. Bientôt après, un grain nous surprit; et, s'apercevant que nous chassions sur nos ancres et que nous étions portés sur les rescifs, où la mer se brisait avec force, l'officier de quart ne perdit pas une minute : il donna l'ordre de relever l'ancre; mais, comme cette manœuvre se faisait difficilement, il fit prendre le vent et couper la chaîne, pour nous éloigner à toutes voiles. Le mauvais temps augmenta, nous perdîmes deux voiles, et, après quelques heures de grosse mer, le jour commença à paraître, le vent s'affaiblit, et nous continuâmes notre route sans accident. Le 27, à la fin du jour, nous étions au mouillage de Batavia.

Cette ville fut fondée sur le terrain occupé anciennement par la ville indienne de Jaccatra. En débarquant au port ou Boom, on a devant soi l'ancienne ville; on la traverse en passant par trois ou quatre rues assez fréquentées pendant la matinée, mais tout à fait désertes pendant le reste du temps. Au bout de l'ancien faubourg, ou Buiten-Niew-Poort-Straat, un peu plus habité que le reste, on arrive aux quartiers modernes, c'est-à-dire à une suite de jolies habitations entourées de jardins, sur les bords du canal de Moolenvliet et de Ryswyk, sur une longueur d'environ trois quarts de lieue. A l'issue de ce canal on a devant soi une grande plaine carrée, pareillement entourée de maisons européennes : c'est Weltevreden ou le Quartier-Militaire; et, en prenant à droite, on voit une autre plaine à peu près carrée que l'on nomme le Konings-Plein, aussi entourée

de charmantes maisons particulières. En traversant Weltevreden on se retrouve sur la grande route menant à Buitenzorg, le long de laquelle les habitations, d'une architecture moderne, se succèdent de nouveau pendant une bonne lieue et demie, jusqu'au delà du fort de Maester-Cornelis. Si l'on ajoute à cela quelques allées latérales aboutissant au canal ou aux carrés dont nous venons de parler, comme le Prinseen-Laan, le chemin de Gounong-Sahocrie, celui de Tanaaban, on pourra se faire une idée de la disposition de la capitale de Java. Derrière ces différents quartiers européens se trouvent les quartiers ou camps des habitants asiatiques et des Chinois. Le camp de ces derniers est hors de l'enceinte et à l'ouest de l'ancienne ville, dont il formait comme un vaste faubourg; mais, à la longue, ils se sont glissés partout, et on les voit maintenant établis de tous côtés, surtout dans les bazars situés entre les quartiers qui viennent d'être cités.

On remarque sur la place d'armes une colonne élevée par les Hollandais en mémoire de la bataille de Water-loo; elle est surmontée d'un lion dont la griffe semble arrêter le mouvement d'un monde. L'allégorie n'est pas forcée sans doute, mais il est curieux de remarquer que toutes les nations veulent être représentées par le lion; c'est un hochet qu'on rencontre partout en sortant de France: aussi l'on pardonne facilement cette fanfaronnade aux peuples étonnés d'avoir battu par leur force numérique une armée habituée à la victoire, on serait fier à moins!

La rade de Batavia est aussi sûre que belle, une centaine de navires peuvent y trouver un excellent ancrage :





Cheeradodis truncata, ouer.

ordinairement les grands vaisseaux de l'État mouillent à une assez grande distance et dans la partie nommée rade extérieure, car elle est regardée comme infiniment plus salubre que celle plus rapprochée du rivage.

Quantité de petites îles entourent et couvrent pour ainsi dire la rade de Batavia; la plupart sont inhabitées maintenant, mais presque toutes avaient été utilisées autrefois par l'ancienne Compagnie des Indes pour y placer des chantiers, des magasins, des hôpitaux ou des ateliers.

On croit généralement la population de Batavia plus considérable qu'elle ne l'est en effet: 3,025 Européens ou descendants d'eux, 23,108 Javanais ou Malais, 14,708 Chinois, 601 Arabes et 12,419 esclaves; ce qui donne une population de 53,861 âmes, parmi lesquelles on ne comprend pas la garnison de Weltevreden. La population de la province est de 182,654 habitants.

Les Javanais sont généralement bien faits; leur figure est grave et fière; leur costume se compose 'd'une longue chemise à manches courtes, d'un large pantalon en toile, et d'un pagne couvrant les épaules et le cou. Les chefs seuls portent des pantoufles en tout temps. L'usage veut qu'un Javanais, même d'une classe élevée, se déchausse en paraissant devant son supérieur. Les hommes du peuple sont désignés, en général, sous le nom d'Orangkitjiel, et les habitants des montagnes sous celui d'Oranggounon. Les Javanais, dit M. de La Place, ont un caractère assez doux, obéissant, susceptible de reconnaissance et d'attachement; mais ils sont superstitieux, fanatiques, vindicatifs et attachés fortement à leurs usages.

Les anciennes relations font souvent mention des Amokspuwers, qui, dans leur rage aveugle, dit-on, couraient les rues, tuaient ou blessaient tous ceux qu'ils rencontraient, jusqu'à ce qu'on fût parvenu à les tuer eux-mêmes. Ces accidents sont devenus infiniment plus rares, comme l'assure M. de Hogendorp, depuis la cessation de la traite des esclaves. C'étaient le plus souvent des Boujinais et des Balinais nouvellement amenés et vendus, parmi lesquels il s'en trouvait qui, regrettant leur patrie, des parents, une amie, une épouse; d'autres qui, ne pouvant exécuter les ordres qu'ils ne comprenaient pas encore et craignant le châtiment, éprouvaient un dégoût de la vie qui parfois dégénérait en frénésie, pendant laquelle ils se saisissaient de la première arme venue pour en frapper aveuglément autour d'eux, sachant d'avance qu'ils tomberaient à leur tour et n'auraient pas long-temps à souffrir. L'ivresse produite par l'opium donne quelquefois lieu à des fureurs semblables.

Le duel est extrêmement commun parmi les Javanais; pour la moindre insulte, ils se déchirent à coups de crit, comme des tigres. Les enfants mêmes se battent quelquefois jusqu'à la mort. La jalousie est la principale cause de ces combats, auxquels les Hollandais cherchent en vain à mettre un terme; un regard, un mot indiscret, suffit pour occasionner des meurtres et engendrer des haines irréconciliables qui se transmettent de père en fils.

Les femmes, qui inspirent des passions aussi violentes, sont belles et bien faites : malgré leur teint trèsbrun, elles ont une physionomie fort agréable, à la-



1. Fulgora subscettata, cuer. 2. Fulgora Detessertii, suer.



quelle de grands yeux noirs, au regard doux et pensif, de longs cheveux relevés avec grâce derrière la tête, donnent quelque chose d'intéressant. Leur tournure paraît aisée, voluptueuse; et leur habillement, qui tout simple qu'il est ne manque pas de coquetterie, leur prête un nouveau charme : une chemise blanche et ample, qui ne laisse voir que la forme d'une gorge conservée soigneusement, et dont les plis sont serrés autour de la ceinture par un pagne qui descend jusqu'aux talons; une pièce d'étoffe de grand prix, qu'elles drapent de mille manières sur des épaules couvertes de colliers; ensin des bras arrondis et ornés de bracelets, des mains petites, des pieds bien proportionnés, achèveraient de faire des Javanaises des femmes séduisantes, si leurs dents noires et leur bouche, inondée d'une salive rouge, ne portaient, comme celle des hommes, les traces repoussantes du bétel et même du tabac mâché et fumé. Leurs qualités morales sont moins flatteuses. et mon compagnon de voyage les a tracées très-fidèlement : « Là, comme ailleurs, dit-il, il est sans doute d'honorables exceptions; mais, en général, l'éducation première y est extrêmement négligée. Les enfants, entourés dès leur berceau d'une foule d'esclaves empressés à satisfaire leurs moindres fantaisies, sont tellement portés à suivre l'impulsion du climat et de leurs désirs, qu'avant même d'avoir atteint l'âge de vingt ans ils sont plongés dans une immoralité dégoûtante. Leur caractère, naturellement indolent, ne peut supporter la gêne d'une étude quelconque; on voit trèssouvent des jeunes filles de dix-huit ans, appartenant aux familles les plus riches, qui ignorent jusqu'aux

éléments de la plus simple éducation. Il est facile de concevoir combien cette ignorance, jointe aux influences perfides du climat, tend de piéges à leur innocence: aussi n'est-il pas rare de les voir se laisser aller à la séduction. »

Les dames de Batavia déploient dans leur toilette un luxe prodigieux; et, malgré tout cet éclat, elles sont loin d'effacer les Européennes, dont elles ne peuvent égaler l'élégante simplicité : elles le sentent si bien, que ces dernières sont pour elles un objet d'exécration, et il n'est que trop commun de voir les funestes effets de leur haine.

La nature, active dans ces climats, a doué leurs habitants des passions les plus violentes; mais la jalousie surtout est chez eux un foyer toujours ardent, qui laisse toujours échapper des flammes dévorantes que rien ne peut réprimer. De fréquents exemples ont rendu cette vérité incontestable, et le trait suivant, arrivé à Batavia, pourra en donner une idée exacte. Un jeune Malais, élevé par un Européen, et devenu depuis son domestique affidé, avait donné en plusieurs circonstances les marques les moins douteuses d'un attachement sans bornes pour son bienfaiteur et son maître. Celui-ci devint amoureux d'une de ses esclaves, que son fidèle domestique aussi aimait éperdument sans oser l'avouer. Le soupçonneux Malais épia les démarches de son maître, et ne tarda pas à reconnaître qu'il n'avait plus rien à obtenir de la jeune esclave. Dès qu'il ne douta plus de son malheur, il ne respira que pour satisfaire une vengeance complète; et il sut tellement contenir les transports de la jalousie et de la rage qui le dévoraient, que



Papilio Delessertii, Guer.







Papilio Neptunus, ouer.

les imprudents amants continuèrent leur liaison dans une sécurité parfaite. Plusieurs mois s'étaient écoulés ainsi sans que le vindicatif Malais eût trouvé une occasion favorable pour mettre à exécution son funeste projet, lorsque son maître le prévint un jour qu'il se proposait d'aller le lendemain à la chasse dans les forêts voisines, et qu'il désirait qu'il l'accompagnât.

Ils partirent en effet le jour indiqué. Lorsqu'ils furent isolés au milieu du bois, le Malais, chargé des armes, s'arrêta soudain, et, fixant des regards furieux sur son maître, lui dit avec une fureur concentrée: « Depuis que j'ai pu marcher, je t'ai toujours suivi, sur terre, sur mer, partout enfin; tu as eu en moi le plus zélé serviteur; tu m'as été en plusieurs circonstances redevable de la vie; et, en agissant aussi bien envers toi, je ne pouvais cependant te peindre tout l'excès de mon attachement. Loin de trouver en toi les sentiments reconnaissants sur lesquels je devais compter, tu m'as outragé avec la femme que je chéris, et tu ne crains pas de faire périr de douleur le compagnon fidèle de tes dangers. L'enfer repose dans mon cœur ulcéré depuis plusieurs mois; aujourd'hui seulement je trouve l'occasion de lui donner l'essor. Tu vas mourir, maître ingrat et cruel, je vais t'immoler à ma vengeance; mais je sens que je t'aime encore, malgré ta persidie : aussi ne pense pas que je puisse te survivre, mon crit m'aura bientôt délivré d'une existence que je ne pourrais plus supporter. »

Le Malais exécuta sur-le-champ sa terrible menace. C'est lui-même qui raconta ainsi les détails de cette scène affligeante à plusieurs montagnards qui, en traversant la forêt, le trouvèrent gisant à côté de sa victime, et donnant encore quelques signes de vie.

Certes, les dames créoles sont loin d'imiter la froide cruauté de ce frénétique; mais la jalousie fait néanmoins chez elles d'affreux ravages. La vengeance la plus horrible est toujours celle qu'elles préfèrent : habiles à préparer les poisons, qu'elles rencontrent facilement dans un grand nombre des productions du pays, elles les font avaler, par doses calculées, aux victimes que leur cœur outragé a désignées. Beaucoup de personnes meurent à Batavia d'une maladie du foie attribuée au climat, et qu'il serait peut-être plus naturel de regarder comme le résultat des breuvages apprêtés par les séduisantes Malaises.

On voit des Malaises se marier dès l'âge de dix ans. Un Javanais, M. Midelcop, a raconté à M. Perrottet tous les détails de la cérémonie des mariages; ils méritent d'être mentionnés. Lorsqu'un Malais devient amoureux d'une Malaise, suivant l'usage de tous les peuples, il lui fait la cour; c'est dans la manière de s'y prendre que diffèrent les coutumes des nations barbares ou civilisées. Si la jeune fille partage les sentiments qu'elle inspire, le Malais va trouver le père de sa future, lui déclare sa passion, et le supplie de lui accorder la main de sa fille, dont il possède déjà le cœur. La réponse du père est rarement positive : il examine d'abord quelle est la fortune de celui qui veut devenir son gendre; s'il possède une case pour loger sa fille, et des champs ensemencés suffisants pour la nourrir. La loi veut que ces conditions soient de rigueur, et les pères, en général, ne sont pas plus exigeants que la loi. Lorsque le





Papilio Saturnus, Guec.



jeune homme a obtenu le consentement des parents, il s'empresse d'en prévenir ses propres parents et ses amis. Il est rare que le marié ait plus de seize ou dixhuit ans. Tous ceux qui prennent part au mariage du côté de l'époux se réunissent; on commande des musiciens : deux ou trois joueurs d'une espèce de hauthois forment le fond de cet orchestre, placé à la tête du cortége, qui doit parcourir toute la ville. Les parents du jeune homme et leurs amis remplissent des paniers de bananes cuites, de biscuits et de toutes sortes de choses destinées au festin. On place sur la tête du marié un bonnet de carton en forme de schako sans visière, et peint en jaune; tout son costume se réduit à un pantalon. Il monte à cheval, et il a à ses côtés pour écuyer un barbouilleur qui a peint soigneusement en jaune, avant de sortir, toutes les parties du corps non couvertes par le pantalon, et qui, pendant la promenade, ne le perd pas un seul instant de vue, et remplace, chemin faisant, la peinture partout où elle s'efface, soit par le frottement, soit par la chaleur. Ce peintre, avec son pot de peinture et son pinceau, n'est pas la partie la moins bizarre de cette procession burlesque, composée ordinairement d'une cinquantaine de personnes, hommes et femmes; celles-ci portent chacune un panier de vivres. Le cortége, sorti le matin, ne rentre que le soir, et ne s'arrête durant la journée que pour manger et se rafraîchir. Le soir venu, on rentre chez le nouvel époux, où se trouve servi un joyeux banquet. La future n'y assiste pas, attendu qu'elle n'est pas encore mariée; son tour arrive le lendemain; la même cérémonie a lieu pour elle; cependant, au lieu d'être à cheval,

elle est portée en palanquin, et est dispensée de se faire barbouiller le corps. Le cortége de la mariée se réunit le soir à celui de l'époux, et c'est seulement alors qu'ils peuvent se considérer comme unis, et qu'ils se retirent dans leur case.

Au milieu de cette population douce et indolente se trouvent des Malais à demi sauvages qui ne vivent que de rapines et de brigandages. Un jour mon ami M. Perrottet, sorti de Sourabaya pour herboriser, fut tout à coup arrêté dans un petit bouquet d'arbres par cinq Malais armés chacun d'un crit, espèce de poignard. Après l'avoir fouillé pour le voler, ils semblaient animés d'intentions encore plus hostiles. Heureusement mon ami portait dans sa poche un petit dictionnaire malais, qui lui servit à leur faire deviner en partie le but de ses promenades. Ils ne comprirent peut-être pas très-bien le sens de ses phrases décousues; mais ils parurent tellement surpris d'entendre quelques mots de leur langue prononcés à l'aide de son dictionnaire, qu'après s'être concertés ensemble ils semblèrent vouloir le rendre à la liberté: ils commencèrent par le conduire au bord d'une rivière, et voulaient à toute force la lui faire passer sur un étroit bambou qui servait de pont. Il vit bien que leur intention était de le précipiter dans l'eau une fois qu'il serait sur ce faible appui. Mais, pour leur épargner le plaisir de rire à ses dépens, il s'y jeta de lui-même, la traversa à la nage, et ne commença à respirer que lorsqu'il toucha l'autre rive. Ils lui avaient pris le peu d'argent qu'il portait, et une petite serpette.

Après cette aventure, Perrottet, au lieu de continuer sa promenade, regagna la ville à la hâte, et alla rendre







Vanessa Endovia, Guer.

compte aux autorités de ce qui lui était arrivé. On lui promit de faire des perquisitions à ce sujet, mais il n'en entendit plus parler : seulement le gouverneur lui accorda un guide du pays pour l'accompagner dans ses excursions, et il ne sortit plus sans lui.

Il dut un jour à son guide l'honneur d'être reçu par un tomogon (l'on désigne sous ce nom les princes du pays). « Je trouvai, dit-il, ce petit seigneur assis sur ses talons et placé sur une table de bambou; mon guide, à sa vue, fit comme tous les naturels du pays, il se prosterna contre terre à dix ou douze pas de son chef. Celui-ci, après avoir interrogé mon compagnon de voyage sur le motif qui m'amenait dans ses domaines, se leva, vint au-devant de moi, et, me prenant par la main, il me conduisit auprès de la table, sur laquelle il prenait du thé; il en demanda pour moi, et me le fit servir par son fils. Je remarquai que sa femme évita de m'approcher. Après le thé, on apporta deux tasses de porcelaine dans lesquelles on versa du café. Pendant que j'en buvais une, l'autre se remplissait; ce qui m'engagea ou plutôt me força en quelque sorte à en avaler successivement eing qui me désaltérèrent complétement. Ce café était détestable et d'une saleté dégoûtante; je ne pouvais boire souvent qu'à demi les tasses qu'on me servait et je jetais le reste, qui contenait la partie la moins propre.

» Le tomogon essaya à plusieurs reprises de me parler directement; mais jamais nous ne pûmes lier conversation: je ne l'entendais nullement, et il ne comprenait pas un seul mot de ce que je lui disais. Mon guide, qui depuis notre arrivée était toujours agenouillé sur une natte étendue par terre pour tous les sujets qui ont

affaire au souverain, me servait d'interprète. A chaque parole qu'il adressait au tomogon, il élevait, en signe de respect, ses deux mains jointes jusque devant sa bouche. Il y avait à peu près une heure que j'étais assis auprès du tomogon, lorsque sa femme, à qui il avait ordonné de me préparer à souper, me fit inviter à entrer dans la salle où était dressé le couvert. Cette salle était une cabane close simplement par des lames de bambou entrelacées l'une dans l'autre; les bancs sur lesquels nous étions assis étaient de même matière. Je me mis à table avec le tomogon et son fils, et je mangeai successivement une espèce d'omelette, du mouton à moitié cuit et du riz en guise de pain, que ces Malais ne connaissent pas. Par une attention assez délicate, on m'avait donné une espèce de fourchette; mais, voyant le prince et son héritier présomptif manger avec les doigts, je voulus, par réciprocité de bons procédés, me conformer à leurs usages, et je me mis aussi à me servir assez gauchement de mes doigts.

» Après souper on me montra mon lit: c'était un canapé tissu de rotin, sur lequel on avait étendu une natte et une espèce de tapis servant de couverture; on l'avait garni d'une moustiquaire. En me couchant, je le trouvai couvert de fleurs de frangipane blanche (*Plumeria alba*); mon oreiller même en était entièrement garni. L'odeur forte de ces fleurs, quoique agréable, me donna un mal de tête affreux, parce que je n'eus la prévoyance de les éloigner que lorsque je m'aperçus qu'elles m'avaient incommodé. Ma douleur de tête et le bruit des deux hommes qui me veillaient m'empêchèrent de fermer l'œil de toute la nuit. C'est une habitude

chez les Malais, lorsqu'ils donnent l'hospitalité de nuit à un étranger, surtout à un blanc, de le faire garder pendant son sommeil par des hommes qui chantent pour l'empêcher d'avoir peur. Ce qui, chez nous, n'est qu'un enfantillage, est chez le peuple malais une coutume respectable, puisqu'elle prend sa source dans de généreuses intentions. »

Notre séjour à Batavia devait être de courte durée, et, comme, d'après une ordonnance rigoureusement exécutée, il est défendu de débarquer des armes ou de la poudre sans une autorisation du gouverneur, je me décidai à ne pas perdre de temps en sollicitations qui me promettaient peu de succès, et, au lieu de chasser, je consacrai mon temps à visiter le pays et à m'occuper spécialement de botanique. Je fus reçu à Batavia par M. Lanier (1), riche négociant français qui s'occupe beaucoup d'histoire naturelle, et particulièrement de conchyliologie. Il possède une fort belle collection. Je rencontrai chez lui M. Diard, naturaliste aussi courageux que savant, envoyé dans l'Inde avec Duvaucel par Cuvier; ils n'ont pu remplir ensemble qu'une partie de leur mission: Duvaucel est mort pendant l'expédition.

Je remarquai chez un autre négociant une véritable ménagerie, composée des oiseaux les plus rares, et même de grands mammifères. Pendant que j'examinais ces animaux curieux, on vint nous apprendre qu'un tigre, qu'on transportait à bord d'un navire américain,

<sup>(1)</sup> M. Lanier, arrivé depuis peu à Paris, s'est trouvé parmi les victimes du malheureux événement du 8 mai, sur le chemin de fer; il n'a dù qu'à sa présence d'esprit d'en être quitte pour une fracture du bras, et il n'a pas attendu sa guérison complète pour partir pour Batavia.

avait brisé sa cage et s'était jeté sur deux Malais, auxquels il fit de si cruelles blessures, qu'ils moururent sur la place. Il se lança à la mer et gagna la terre à la nage en si peu de temps, qu'il fut impossible de le tuer. C'est en vain que peu de temps après on se mit à sa poursuite, on perdit bientôt ses traces. Ces accidents font peu d'effet dans le pays, on y est en quelque sorte habitué. Ainsi le même jour un Malais, se baignant à peu de distance de la ville, fut saisi par un caïman, qui ne put parvenir à l'entraîner sous l'eau; mais la lutte fut si longue, que le malheureux Malais, tout couvert de blessures, n'eut que la force d'arriver à la ville, où il rendit le dernier soupir après avoir raconté ce qui venait de lui arriver.

Habitué à marcher sans crainte lorsque j'ai mon fusil sous le bras, je l'avoue, je résistai au désir de m'aventurer sans moyens de défense; je fus réduit à ne faire que des promenades et à herboriser.

Un des plus beaux arbres de Java est sans contredit le tamarin (*Tamarindus indica*), que les Malais nomment *pohon assam* (arbre aigre); il s'élève très-haut et étend ses branches au loin. On le cultive de préférence près des habitations et sur le bord des grands chemins, parce qu'il fournit un excellent abri contre les ardeurs du soleil. Le fruit, qui ne peut mieux se comparer qu'à d'énormes fèves de marais, contient des pignons fort durs, enveloppés d'un suc épais et d'une saveur acide assez agréable. A Java on en fait des confitures, tandis qu'on l'exporte pour l'usage pharmaceutique.

On voit assez communément le *Ficus Benjamina* (waringuin), c'est l'arbre des tombeaux, servant de retraite











2. Salypus / Cytto/ neetgherriensis, ouer. 2. Salypus Chenu, Guer.

Prêtre det.

Gérard color.

Pamesnil se.

à de nombreux oiseaux, qui y déposent un grand nombre de graines mal digérées; il se couvre de plantes grimpantes parasites, qui le parent de fleurs très-variées et souvent aux couleurs les plus éclatantes.

Le Tectonia grandis (pohon jattie) est l'arbre le plus précieux de l'île par la qualité durable de son bois ; il sert à la construction des navires et des maisons. Il est important de construire les maisons en bois dur pour résister aux attaques des fourmis blanches, Termes fatalis, qui sont très-communes. Leurs innombrables légions, dit le comte de Hogendorp, circulent sous terre, descendent sous les fondements des maisons et de là elles remontent jusque dans les solives de la toiture en perforant et en faisant des chemins couverts dans toutes les poutres et les boiseries de la maison, à mesure qu'elles avancent. Elles peuvent détruire ainsi en fort peu de temps une habitation de fond en comble. Une poutre ou une planche en proie à ces petits dévastateurs paraît solide à l'œil, tandis que dans l'intérieur elle est rongée et percée à l'exception de quelques fibres du bois qui en retiennent les parois extérieures.

Le gambir (Gutta gambir), Funis uncatus de Rumphius; l'arequier, Areca catechu, en malais Pinang, en javanais Jambir, à Amboine Poua; le saguier ou gomuti, Borassus gomutus; c'est le plus gros de tous les palmiers, une seule grappe du fruit suffit pour la charge d'un homme. L'enveloppe de ce fruit contient un poison très-énergique; les Javanais s'en servent pour empoisonner leurs flèches: aussi les Hollandais appellent le suc qui en découle hell water, eau d'enfer. C'est de ce palmier que les Chinois retirent le toddy, boisson forte.

Ils font une incision à l'arbre, et recoivent dans un vase un suc qui a tout d'abord le goût du vin sortant du pressoir. Après deux ou trois jours, cette liqueur se trouble, elle devient blanchâtre, acide; la fermentation s'établit, et elle acquiert une qualité spiritueuse. Cette liqueur prend alors le nom de vin de palmier; on l'emploie pour la fabrication de l'arrach si renommé de Batavia. On en obtient aussi un sucre cristallisé de couleur foncée et d'une saveur particulière : c'est le seul dont se servent les naturels. Le même arbre fournit encore une espèce de filasse dont on se sert pour faire des cordages, une substance spongieuse qu'on emploie pour calfater les vaisseaux; enfin on en retire une espèce de fécule d'un goût peu agréable, qui ne sert de nourriture qu'aux pauvres. Cet arbre précieux à plus d'un titre ne prospère point sur les côtes, où le cocotier croît avec tant de facilité; il préfère les lieux élevés, où se rencontre un peu d'eau. Le bois de construction ne s'obtient pas seulement du Tectonia grandis, qui n'est employé que par les gens riches; les arbres qui fournissent les bois employés plus fréquemment sont : le Liquidamber rasamala (rasamala); le Pinus dammara (ki-bima); le Laurus gemmiflora (hourou); le Laurus mangliet (manglit); les Dipterocarpus retusus et trinervis (palaglar menjak), et plusieurs arbres fruitiers.

Un arbre non moins précieux que ceux que je viens de citer est le *Ficus elastica* (pohon karet), dont les Javanais retirent une résine qui sert à faire des flambeaux.

Je parlerai encore du rarach ou arbre à savon, *Lau*rus sebifera, Sapindus saponaria. Ses fruits fournissent une substance grasse que les Javanais emploient pour









- 7. Polyommatus Myseus, Guer.
- 2. Hesperia Benjaminii, Guer.



laver le linge. Le bananier, *Musa paradisiaca*, appelé pisang par les Malais, fournit un fruit délicieux. Si on le cueille un peu avant la maturité, quand sa fécule n'est pas encore changée en sucre, on la fait torréfier pour s'en servir en guise de pain; quand il est bien mûr, on le mange cru: il est alors très-sucré et fort agréable.

Le bananier ne s'élève point en arbre; il n'a d'ailleurs ni bois, ni écorce, et le tronc consiste en fibres entourées d'enveloppes bulbeuses qui se recouvrent l'une l'autre. Au haut de cette tige sortent des feuilles longues et fortes, au centre desquelles paraît une longue tige autour de laquelle sont rangés un grand nombre de fruits.

Parmi les autres fruits que produit l'île, je ne parlerai que du mangoustan, *Garcinia mangostana*, nommé le roi des fruits. Il est légèrement acide, d'une saveur extrêmement délicate et très-sain; il a l'aspect d'une grenade mûre. Une écorce brune, dure extérieurement, plus molle et moins foncée intérieurement, renferme une pulpe blanche et transparente comme la neige; c'est la seule partie mangeable du fruit.

Une des productions importantes de Java, et c'est certainement la plus singulière, est un nid de petite hirondelle (*Hirundo Esculenta*), qui est extrêmement recherché dans l'île et exporté à grands frais en Chine. Le nid de cet oiseau, dit un voyageur qui a assisté à une récolte, est formé d'une substance blanche assez semblable à l'écume de la mer; il a la forme d'une moitié d'écorce d'orange, et l'aspect gélatineux. Lorsqu'on le fait tremper dans l'eau, il s'amollit et se partage en fibres de nature mucilagineuse, d'un goût assez fade.

Mon oncle M. Benjamin Delessert en possède quelques échantillons dans son musée.

On aura peine à comprendre que ces nids se vendent fort cher et deviennent des sources de fortune pour ceux qui possèdent dans leurs terres des cavernes où les hirondelles vont se retirer. On sait dans le pays que M. Michiels, le plus riche propriétaire foncier de Java, se fait, avec les nids qu'il récolte dans une caverne à Klappa-Noungal, située à deux lieues de Java, un revenu de 70 à 80,000 piastres. Son père, il y a environ quarante ans, était un petit marchand portugais qui parcourait la campagne avec un ballot de marchandises; il découvrit cette caverne jusqu'alors inconnue, et obtint du gouvernement, à bas prix, quelques terres incultes dont la caverne faisait partie. Après quelques années il put acheter toutes les terres que le gouvernement sit vendre dans les environs, et qui forment plusieurs districts. Ce qui fait rechercher si avidement ces nids, ce sont les propriétés excitantes et toniques qu'on leur attribue : on les sert comme une friandise dans des ragoûts, des soupes et des espèces de pâtés.

On suppose que les hirondelles les construisent avec de l'écume de mer, tandis qu'il serait plus naturel de croire que c'est avec des produits végétaux ou animaux qu'elles les fabriquent. Quoi qu'il en soit, la récolte se fait avec assez de cérémonie pour que j'en dise deux mots. Les hommes qui récoltent ces nids précieux descendent, à l'aide d'échelles de bambou, dans les cavernes. Pour être assuré de leur fidélité, on ne les y laisse entrer que nus; et, avant d'y descendre, comme à leur retour, ils reçoivent la bénédiction de quelques





- 7. Sphinx vigit, our.
- 2. Hazis malayanus, Ouer,







Gynaulocera 1. G. *marginala ower.* 2. G. *macularia, ower.* 

prêtres, qui demeurent pendant l'opération à l'entrée de la caverne avec les autres gardiens. Il suffit d'observer avec soin l'époque de la ponte et le moment où les jeunes oiseaux quittent le nid. On les laisse tranquilles pendant ce temps afin de ne pas effaroucher les hirondelles, qui abandonneraient la caverne. Mais une partie des nids se récolte avant que les œufs y soient déposés; ces nids sont plus blancs et plus propres, ils deviennent ce qu'on nomme dans le commerce nids de première qualité. Les nids de la seconde et de la troisième qualité sont ceux que l'oiseau construit à la hâte pour remplacer ceux qui lui ont été enlevés, et ceux où les petits ont été élevés : bien moins beaux, ils sont couverts de petites plumes et d'autres saletés que l'on ne peut ôter qu'avec bien de la peine quand ils ont été trempés. Ordinairement la première qualité de nids d'oiseaux se débite aux ventes publiques tenues à Batavia avant le départ des jonques chinoises, au taux de 3,000 piastres le picle de 425 livres. Une livre de 16 onces peut contenir environ 50 nids. La seconde qualité est payée de 14 à 1,500 piastres, et la troisième de 7 à 800.

Dans quelques résidences ces cavernes sont exploitées pour le compte du gouvernement, et l'on voit figurer les nids d'oiseaux, dans certains états d'importations de l'île de Java, pour une somme de 480,000 piastres.

Le règne animal n'est pas moins riche à Java que le règne végétal. Le buffle est l'animal domestique le plus utile aux Javanais, c'est celui qui leur rend les plus grands services. Le bœuf et la vache y sont peu estimés. Les chevaux sont vigoureux, bien établis, mais de petite taille; le pays en fournit peu, mais on en reçoit de

Timor et de Bima qui sont très-supérieurs à ceux du pays.

On trouve à Java toute espèce de gibier, et, de plus, des tigres, des léopards, des rhinocéros, qui ne permettent de se livrer aux plaisirs de la chasse qu'avec beaucoup de réserve. On a observé que chaque année deux ou trois cents Javanais périssent victimes de la férocité de ces animaux. Le gouvernement colonial, pour contribuer à la destruction des tigres, paye une prime aux habitants qui parviennent à en tuer un. On en détruit environ une centaine par année. Cependant l'établissement de cette prime ne suffit pas, parce que beaucoup de Javanais ont pour le tigre un respect superstitieux : il y a des villages, dans l'intérieur, où les habitants, au lieu de se réunir pour faire la chasse, préfèrent se cotiser pour faire une espèce de pension alimentaire à ces visiteurs féroces ; c'est-à-dire qu'ils apportent régulièrement, dans un endroit où le tigre a coutume de venir, des bêtes mortes ou des débris de viande de buffle, à défaut de toute autre, espérant à ce prix n'avoir plus rien à craindre pour leurs personnes ou leur bétail sur pied.





V. Dollet Lith.

Scottch-Church. Eglise Ecossaise a Madras.

Lith. Paul Petit et C'e



## Gynautocera.

- 7 G. Phalanaria, Guer. 2. G. affinis, Guer.
- 3. G. distincta, Ouer. 4. G. pectinicornis, Lin.



## De Batavia à Pondichéri. — Voyage à Madras; excursion à Pamendy et à Gyngy.

Nous étions à bord depuis deux jours, attendant un vent favorable pour sortir de la rade de Batavia; enfin, le 20 février, on mit à la voile. Nous nous dirigeons vers le détroit de la Sonde, et bientôt nous sommes devant la baie de Bantam. Pendant cette traversée nous eûmes beaucoup à souffrir de la chaleur et des moustiques, dont le bourdonnement est aussi insupportable que les piqûres douloureuses. Il faut ajouter à ce premier supplice la visite incessante des Cancrelas ou grosses blattes : je ne saurais auquel de ces deux ennemis accorder la préférence.

Le 27, après un grain violent de sud-ouest, nous vîmes tomber une trombe à peu de distance du navire. Au mauvais temps succéda un calme plat qui nous força à nous diriger vers le sud pour rencontrer des vents convenables. Ne pouvant nous attendre à ce contre-temps, qui prolongeait de beaucoup la durée de la traversée, nos provisions s'étaient épuisées, l'eau surtout, et il fut question de nous mettre à la ration; heureusement les vents favorables nous furent rendus, et le quarante-cinquième jour, à notre grande joie, nous débarquions à Pondichéri.

Aussitôt après le débarquement je m'empressai de déballer toutes les collections que je rapportais, et j'eus la satisfaction de voir que tout était dans un état parfait de conservation.

On attendait à Pondichéri le nouveau gouverneur, M. de Saint-Simon, venant remplacer M. de Mélay, qui rentrait en France après avoir gouverné la colonie pendant six ans.

La corvette de l'État l'Oise, qui amenait le gouverneur, avait mis cinq mois pour arriver, après une courte relâche à l'île Bourbon. Le 1er mai, fête du roi, fut un jour de réjouissance générale; toute la ville fut illuminée, on tira un feu d'artifice, et le gouverneur donna, avant son départ, un bal des plus brillants. Le 3 mai, Perrottet et moi nous nous rendîmes sur le port pour voir arriver la corvette, dont le salut se faisait entendre, ainsi que le canon du fort qui lui répondait.

Un grand nombre de schelingues pavoisées portaient toutes les personnes qui allaient au-devant du nouveau gouverneur.

Sur le rivage, les cipayes étaient rangés en bataille. M. de Saint-Simon fut reçu par un officier supérieur de la marine et le chef de la police de Pondichéri; il se rendit de suite au Gouvernement, où toutes les autorités étaient assemblées pour le recevoir. La réunion dans les salons était considérable, mais ne présentait pas le même aspect que le peuple, dont le costume varié offrait un coup d'œil remarquable.

Quelques jours après son arrivée, le gouverneur me fit l'honneur de venir me voir et de visiter mes collections déposées au Jardin du Roi; elles parurent l'intéresser beaucoup. La corvette qui avait amené M. de Saint-Simon devait reconduire en France M. de Mélay, et je profitai du départ de ce bâtiment pour envoyer à Paris une grande partie des objets que je m'étais procurés pendant mon voyage avec *l'Astrolabe*. Je m'occupai de suite de l'emballage, et je ne me reposai qu'après avoir vu embarquer mes caisses.

Le 48 mai, M. de Mélay s'embarqua, emportant les regrets de la colonie; la ville entière l'accompagna à son départ, auquel présidait le nouveau gouverneur. Cette journée fut triste, et le silence général était un témoignage de l'affection qu'avait su s'attirer M. de Mélay. Il prit congé de toutes les personnes qu'il connaissait particulièrement, et les honneurs militaires lui furent rendus; le canon annonça son départ du rivage et son arrivée à bord. La corvette appareilla de suite et fut bientôt hors de vue. Nous étions loin de nous douter que quatre jours après il mourrait subitement. Aussitôt que cette nouvelle fut officiellement connue à Pondichéri, M. de Saint-Simon fit célébrer un service funèbre auquel toute la ville assista. Par la douceur de son caractère et sa bonne administration, M. de Mélay avait su aplanir bien des difficultés et se concilier l'estime générale.

Mes premières collections dirigées sur Paris, il fallait en faire de nouvelles, soit en explorant les mêmes lieux dans une saison différente, soit en visitant des points plus éloignés de la ville. Le 19, je partis avec mes chasseurs pour faire une excursion à Permacoul, où l'on me promettait des merveilles. Permacoul est à vingt milles de Pondichéri. Pendant la marche j'eus beaucoup à souffrir de la chaleur; mais je tuai un grand nombre d'oiseaux, parmi lesquels je remarquai le Cursorius coromandelicus, le Tetrao umbellus, et le Paon sauvage. Je tuai aussi quelques petits mammifères. Le paon domestique n'a rien perdu de son état primitif; car il est impossible d'établir la moindre différence avec ceux que je parvins à me procurer au nombre de huit mâles et femelles. Mes Indiens trouvèrent beaucoup d'insectes. Après quelques jours de chasse, je revins à Pondichéri mettre en ordre mes richesses. Je sis, sans m'éloigner autant, plusieurs promenades qui chaque jour venaient augmenter mes collections. Je tuai plusieurs chats sauvages, des corsacs ou renards jaunes, qui sont assez communs aux environs de la ville; des chacals, deux hyènes, des blaireaux, un pélican, et un ibis, Ibis religiosus.

Mes excursions furent interrompues par la fète du dieu Schiva, qu'on célébrait à Villenour, et à laquelle je voulais assister. Elle dura dix jours; une foule immense s'y était rendue pour voir la statue du dieu qui fait sept fois le tour de l'étang situé auprès de la pagode. Les brames faisaient tous les frais de la fête, et les bayadères dansaient et formaient des groupes singuliers: un de ces groupes représentait un pigeon blanc agitant ses ailes.

Après la fête je partis pour Pondichéri; le retour des oiseaux de passage était commencé, et je comptais sur de belles chasses. Cet espoir se réalisa, car je doublai le nombre de mes oiseaux.

On m'avait engagé à me rendre à une aldée anglaise, connue sous le nom de *Pulci-Paléom*; j'en revins chargé

de plusieurs oiseaux remarquables, parmi lesquels se trouvaient plusieurs coqs de bois et des vautours.

Pour me reposer un peu de mes fatigues et varier mes plaisirs, je partis pour Madras. Je voulais voir cette ville, dont j'avais si souvent entendu parler. Madras est un des établissements anglais, à 25 lieues de Pondichéri. La partie de la ville qu'on nomme la Ville-Blanche ou le Fort-Saint-Georges est bien fortifiée, et n'est habitée que par des Anglais. On y remarque une grande activité, beaucoup de luxe, mais, je crois, aussi beaucoup d'ennui. Je repartis avec plaisir pour Pondichéri, me disposant à faire une excursion à Gyngy, à 80 milles N.-O.

Après deux jours de marche nous arrivâmes à Bembé-Pamendy, et nous étions encore à 20 milles de Gyngy. La route que nous suivions est très-accidentée, le sol est rocailleux et assez élevé. Un chasseur du pays, qui me servait de guide, m'engagea à m'arrêter au moins un jour, me promettant que je ne regretterais pas mon temps. Je fis alors camper ma petite troupe, et disposer ma tente sous un manguier, dont les feuilles devaient me garantir de l'action du soleil. J'organisai une partie de chasse pour le lendemain, et, pour en assurer le succès, je fis chercher à l'aldée de Pamendy une douzaine d'Indiens qui devaient me servir de traqueurs. J'avais amené de Pondichéri huit tireurs, que je plaçai convenablement aux points fréquentés par les animaux que nous voulions nous procurer, et que nous reconnûmes facilement aux traces nombreuses et variées que l'on voyait sur le sable. Mon guide ne m'avait pas trompé, car je parvins à tuer plusieurs axis (cerf moucheté), deux sangliers, un assez grand nombre de lièvres et des oiseaux de toute espèce. Ce premier succès m'engagea à séjourner à Pamendy; mes traqueurs m'avaient mal fouillé plusieurs enceintes du bois, qui, placé sur des rochers à pic, était très-épais et presque impénétrable. Pendant dix jours je ne cessai de chasser, et je fus assez heureux pour tuer deux ours, et assez de mammifères et d'oiseaux pour me permettre de choisir et de préparer ceux qui n'étaient pas trop abîmés par le plomb.

C'est à regret que je quittai Pamendy pour me rendre à Gyngy, où je parvins après un jour de marche. L'aldée de ce nom est dominée par d'anciennes forteresses construites par des princes indiens et occupées depuis par des troupes françaises Il y a environ vingt ans que le pays est passé au pouvoir des Anglais.

Je m'occupai de suite de l'établissement de mon camp, et je fis quelques petites promenades pour prendre connaissance des lieux et me préparer à la chasse. Les montagnes arides étaient cependant couvertes çà et là de petits bouquets de bois.

Je tuai successivement plusieurs axis, des sangliers, des ours, des porcs-épics, plusieurs écureuils et beaucoup d'oiseaux remarquables. Sur les bords d'un étang que nous rencontrâmes, je me procurai quelques oiseaux aquatiques d'espèces rares. Nous y aperçûmes aussi des crocodiles qu'on dit y avoir été apportés autrefois. Je consacrai plusieurs jours à la recherche des insectes, et, ne pouvant prendre le temps de les piquer, je les plongeais de suite dans des flacons remplis d'alcool.

Les Indiens chargés de préparer mes animaux suffisaient à peine; mon séjour dans ces montagnes m'a procuré les plus belles chasses : je tuai plusieurs singes, et, un jour, je surpris deux chiens sauvages, ou chennayes, Canis primavus de Hodgson, donnant la chasse, comme de vrais chiens courants, à un axis que je leur pris sans pouvoir les tuer eux-mêmes, à mon grand regret. Ces chiens sont très-rares, et les habitants du pays disent qu'ils accompagnent toujours les tigres, auxquels ils servent d'avant-garde. Quoi qu'il en soit de cette assertion, le lendemain, en allant voir mes chasseurs au filet, qui étaient partis de très-bonne heure, nous remarquâmes, près de l'endroit où j'avais tué l'axis de la veille, les pas assez nombreux d'un tigre de forte taille, et, un peu plus loin, ceux d'un ours, que nous suivîmes assez loin, et avec assez de persévérance pour parvenir à le rencontrer. L'attaque fut vive; mais la résistance nous déconcerta d'abord un peu : c'était une bête énorme, et sa fureur, excitée par une première blessure à la tête, augmenta d'une manière effrayante dès que je lui eus envoyé à peu de distance une balle qui lui cassa l'épaule droite; il se dressa convulsivement, et, se dirigeant sur un de mes chasseurs pour l'attaquer, il fut attendu de sang-froid, et reçut à bout portant une balle qui, lui traversant la poitrine, arrêta sa marche et le fit tomber sur le coup; accourant alors sur lui, nous l'eûmes bientôt achevé. Cette prise me fit le plus grand plaisir, moins pour l'espèce, que je possédais déjà, que pour sa taille vraiment extraordinaire.

Il est rare de rencontrer des tigres dans les environs de Gyngy, parce que le gouvernement anglais a établi une prime pour leur destruction, et que chaque année on tue ceux qui paraissent ou viennent des environs.

Je me reposai un jour en herborisant, en cherchant des insectes, et je m'amusai à faire un croquis des montagnes qui me procuraient tant de plaisir.

Voulant aussi visiter la forteresse de Gyngy, je pris un guide, qui m'y conduisit par un chemin qu'il était impossible à tout étranger de reconnaître. Arrivés au mur d'enceinte, nous eûmes bientôt visité la place. Je remarquai sur un mur de beaux rayons de miel, autour desquels bourdonnait un essaim de mouches; et comme je me disposais à tirer sur un de ces rayons pour le faire tomber, j'en fus détourné par mon guide, qui me prévint que près de là il y avait un petit temple consacré à Schiva, et que ce serait offenser les Malabars qui me suivaient. Je renonçai alors à mon projet, et je sis bien; j'en donnerai la raison un peu plus loin. J'appris alors que des Indiens récoltaient chaque année le miel, qu'on trouve abondamment dans cet endroit; mais que pour en obtenir l'autorisation, ils devaient faire plusieurs offrandes aux brames et se soumettre à certaines cérémonies religieuses.

Je ne pus visiter qu'une partie de la forteresse, parce qu'un pont de communication, détruit depuis plus de cent ans, ne nous permit pas de traverser un précipice affreux qui nous séparait d'une partie des bâtiments. Ce pont fut brûlé, dit-on, par le roi Decing-Radjah, parent du fameux Typo-Saïb.

En revenant, je vis, sans pouvoir les tirer, plusieurs grosses chauves-souris, et comme je témoignais à mon guide le désir de m'en procurer quelques-unes, il me



1. Fruchelia gratiosa, ouer. 2. Callimorpha Marchalii, ouer. 3. Arctia Montana, ouer. 4. Frubolia indicaria, ouer. 5. Zerena fasciara, ouer.



conseilla d'y renoncer, parce que ces animaux sont sacrés: puis il ajouta qu'en passant près de Gyngy, j'en verrais bien davantage. Ennuyé d'être arrêté à chaque instant par ces obstacles ridicules, nous étions à peu de distance d'une aldée, lorsque j'aperçus sur un arbre au moins quatre cents de ces animaux suspendus aux branches par les ongles. Le désir d'en tuer l'emporta sur la prudence, et, d'un coup de fusil tiré d'assez loin, j'en abattis quatre; mais toutes les autres partirent en faisant entendre des cris aigus. Beaucoup d'Indiens sortirent alors de leurs maisons, et, irrités de mon sacrilége, ils me poursuivirent en me lançant des pierres et m'accablant de reproches. Le parti le plus sage, après cette faute, était de prendre la fuite, et je n'eus pas même le temps de la réflexion. Je fus heureux d'en être quitte pour la peur : ils m'auraient lapidé, moi et les miens. Je me rappellerai long-temps cette promenade, et chaque fois que dans ma collection mes yeux tombaient sur les malheureuses victimes de mon audace, je ne pouvais m'empêcher de rire en songeant aux dangers que j'avais courus.

Les Indiens sont si superstitieux, qu'ils m'auraient tué pour venger la mort de quatre bêtes immondes.

Si, pendant mon séjour à Gyngy, je fus exposé à des tribulations de ce genre, on me rendit aussi des honneurs que je ne méritais pas. On me sit médecin malgré moi. Un des traqueurs que j'avais employés était depuis long-temps malade, et je crus reconnaître qu'il était atteint d'une sièvre intermittente très-fréquente dans ces parages. J'avais une petite provision de sulfate de quinine pour mon usage, je lui en sis prendre, et le troi-

sième jour il fut guéri; cette cure miraculeuse fut bientôt connue de tous les habitants malades de l'aldée, qui vinrent me trouver à mon bivouac pour me consulter. Tous n'avaient pas la fièvre, mais tous voulaient être guéris, et, pour ne pas perdre de la considération que je m'étais si facilement acquise, j'épuisai toutes les ressources de ma mémoire et toute ma pharmacie, et, dans la crainte d'avoir augmenté peut-être le mal de mes crédules clients, dont je redoutais plus les violences que les reproches, par prudence je me disposai à lever le camp pour rentrer à Pondichéri.

C'est en faisant mes dispositions de départ que je me blessai à la main, ce qui me força à précipiter encore mon retour.

J'avais déchargé deux de mes fusils avant de les emballer, je voulais en garder un troisième pour faire la route; mais j'avais pris le soin de placer du papier entre le marteau et les capsules, qui tenaient si fort que je n'avais pu les enlever des cheminées. Cette précaution prise, je voulus mettre ce même fusil dans son fourreau de cuir; il y entra facilement d'abord, de manière à faire arriver l'ouverture du fourreau jusque sur la batterie. Rencontrant alors de la difficulté pour l'engager complétement, je voulus forcer sur les canons; mais, ne pouvant réussir à mon gré, je retirai vivement le fourreau, qui, rencontrant un des chiens, fit partir le coup de gauche. Heureusement pour moi je ne me trouvais pas dans la direction de la charge, et je fus seulement blessé à la partie interne de la main droite. Pendant mon séjour à Gyngy des abeilles s'étaient engagées dans le fourreau de mon fusil, et y avaient construit un nid

qui en bouchait le diamètre, et formait l'obstacle à l'introduction du canon. Ma blessure, peu douloureuse sur le moment, ne laissa pas de m'inquiéter lorsque le sang s'en échappa en grande abondance et par jets intermittents, ce qui me fit reconnaître qu'une artère était ouverte. Je ne savais comment arrêter l'hémorrhagie; plusieurs moyens me furent conseillés par les Indiens, mais aucun ne réussit. J'imaginai de me faire serrer le bras par une ligature et de me couvrir la plaie de charbon réduit en poudre très-fine. Ce procédé n'arrêta pas complétement l'hémorrhagie; mais je perdis peu de sang à partir de ce moment. On me fit un lit sur mon chariot, et, après m'être arrangé le plus commodément possible, je partis pour Pondichéri.

Un gonflement considérable se forma; je savais que dans les plaies de ce genre et surtout dans une partie formée de tendons, de membranes et de tissus peu extensibles, le tétanos pouvait se déclarer sous l'influence d'une température élevée; j'étais résigné à tout, et c'est alors que je me trouvai très-heureux de n'avoir pas blessé les susceptibilités de mes Indiens en tirant sur les abeilles du fort de Gyngy, car incontestablement ils auraient supposé que ma blessure était une punition que m'envoyait Schiva, et ils n'auraient pas osé me donner leurs soins ni m'aider dans mon malheur, dans la crainte de déplaire à Schiva en adoucissant la rigueur de sa vengeance.

J'arrivai à Pondichéri sans accident, mais non sans douleur; je reçus de suite les soins du docteur Trouette, chirurgien-major de la marine. Ma blessure fut trouvée grave; il la pansa, et, après six semaines de souffrances et plusieurs opérations nécessaires pour retirer les esquilles, je fus assez bien pour commencer à sortir.

Je ne saurais reconnaître assez les bons soins que le docteur Trouette me prodigua, et les attentions de mon ami Perrottet qui passa plusieurs nuits près de mon pour surveiller l'hémorrhagie qui reparaissait de temps à autre. C'est quand on se trouve isolé de sa famille qu'on apprécie à leur valeur les soins d'un ami, et qu'on peut juger de son affection.

La fièvre inflammatoire, qui ne m'avait pas quitté depuis le jour de mon accident, m'avait beaucoup affaibli, les chaleurs augmentaient, et l'on me conseilla de quitter Pondichéri pour aller passer le temps de ma convalescence dans un pays plus tempéré. Dans l'impossibilité où je me trouvais de chasser ou de m'occuper, je pris le parti de m'embarquer pour me rendre à l'île Bourbon, que j'avais eu à peine le temps de visiter, et que je voulais mieux connaître. Le docteur Trouette approuva mon projet, qui fut de suite mis à exécution.









Bombyx .

1. B. Flavicottic. 2. B. Cottarie. 3. B. Adolphoi. Ouer.

J & Prêtre del

Gerard color.

Bourgeous



## De Pondichéri à l'île Bourbon.

Je partis de Pondichéri le 44 avril 4836, à bord de la corvette de guerre *l'Isère*, commandée par le capitaine Henri de La Blanchetais. Cette traversée n'offrit rien de particulier; chaque jour on faisait la manœuvre; le temps, trop calme pour notre marche, favorisait les exercices. A la hauteur de Ceylan, pendant qu'on faisait l'exercice à feu, un matelot tomba à la mer; mais il fut sauvé promptement, grâce à la bouée qu'on lui jeta.

Un bâtiment américain, faisant voile pour Calcutta, fut hélé par ordre de notre capitaine : lors de notre départ de Pondichéri, on répandait quelques bruits de guerre entre la France et les États-Unis. Nous rencontrâmes plusieurs navires anglais et français.

Enfin le 26 nous aperçûmes le feu du volcan de Bourbon, et le lendemain nous mouillâmes en rade de Saint-Denis. Ce voyage m'avait fait le plus grand bien, et ma blessure ne me faisait plus souffrir; je commençais à pouvoir me servir de ma main.

Disposé que j'étais à passer quelque temps dans l'île, je fis plusieurs excursions; les premières, sans résultat pour mes collections, me firent connaître le pays, et contribuèrent promptement à me mettre en état de recommencer ma vie nomade.

Je voulus faire le tour de l'île en suivant la côte. Parti

de Saint-Denis, à cheval, et suivi d'un seul domestique, je fis un vrai pèlerinage en visitant presque tous les saints de Bourbon. Je me dirigeai d'abord sur Saint-Paul, petite ville qui possède le meilleur port de l'île; de là, sans perdre la côte de vue, j'arrivai à Saint-Gilles, puis à Saint-Leu, où l'on récolte d'excellent café. Je m'arrêtai un jour à Saint-Louis, et, en suivant les dunes et passant près de la magnifique plantation de cannes de M. Chabrier, qui n'était autrefois qu'un marais inculte, je me rendis à Saint-Pierre, où l'on a la plus belle vue possible des Salazes. Après avoir traversé le quartier Saint-Joseph, où l'on cultive particulièrement le riz, le giroflier et le muscadier, je parcourus la basse vallée et le Barril.

Je rencontrai alors un terrain immense, connu sous le nom de Vieux-Brûlé; et c'est pendant la nuit, à la faveur d'un beau clair de lune, que j'arrivai à peu de distance du volcan, dont nous aperçûmes parfaitement la fumée s'élevant en colonne, et le petit courant de lave qui descendait du cratère.

Nous avions traversé le Bois-Blanc, et reconnu le terrain couvert de lichen blanc nommé *lichen vulcani*. J'arrivai aux cascades, et le lendemain je me rendis à Sainte-Rose et à Saint-Benoît, et j'arrivai à Saint-Denis en traversant les quartiers Saint-André, Sainte-Suzanne et Sainte-Marie.

L'île Bourbon doit son origine à des éruptions volcaniques. On remarque deux cratères principaux. Celui du Gros-Morne, éteint depuis long-temps, est situé au nord, et celui du piton de Fournaise, encore en activité, est au sud-est. Les laves qui s'échappent de ce dernier ont condamné à la stérilité la plus complète un immense terrain, que les habitants désignent sous le nom de Pays-Brûlé. Le centre de l'île est traversé dans tous les sens par une chaîne de montagnes escarpées qui divisent le pays en deux grands districts naturels, connus sous les noms de partie du vent et partie sous le vent, subdivisées en plusieurs quartiers. La superficie de l'île est évaluée à 170,700 hectares; sa plus grande longueur du nord au sud a quatorze lieues, et sa circonférence a près de 48 lieues. Pendant presque toute l'année le sommet des plus hautes montagnes est couvert de neige. La route tracée autour de l'île et sur le bord de la mer est coupée par un grand nombre de petites rivières, guéables le plus souvent, mais se transformant après la moindre pluie en torrents impétueux. La température est douce, uniforme; le climat est très-heureux, puisqu'il passe pour le plus sain de l'univers. Malheureusement ce beau pays se sent un peu du voisinage de l'île de France, et les ouragans y exercent aussi de grands ravages.

Les produits de l'île sont le sucre, le café, le cacao, le coton, le girofle, la muscade, la cannelle, le tabac, le riz, le maïs, le froment, les ignames, les patates, et les bois de teinture et d'ébénisterie. On dit que l'introduction du café à Bourbon date de 1718; c'est d'Arabie que furent tirés les premiers plants: ils se multiplièrent rapidement dans l'île. Mais, en 1806, un violent ouragan ayant bouleversé une partie des caféteries, on substitua en beaucoup d'endroits à cette culture celle de la canne à sucre, qui a fait depuis lors des progrès si considérables que la colonie a récolté jusqu'à 18 millions

de kilogrammes de sucre, tandis que la récolte du café a rarement dépassé 650,000 kilogrammes.

Cette colonie a commencé peu de temps après la découverte de l'île. Des Français révoltés, et qu'on exila, en furent les premiers colons; mais la Compagnie des Indes y envoya des ouvriers sous la direction d'un chef habile, et Louis XIV leur expédia de France de jeunes orphelins qui se marièrent, et forma ainsi le noyau de la colonie. Elle s'accrut subitement en 1673 par l'arrivée des Français échappés au malheur du fort Dauphin à Madagascar. La population actuelle de l'île est de 100,000 individus dont 30,000 colons libres, 3,000 cultivateurs indiens, et le reste esclaves.

La colonie est régie par les codes français, modifiés et mis en rapport avec ses besoins.

Après mon arrivée à Saint-Denis je commençai une collection des poissons de l'île, et je réussis à les préparer assez bien pour leur conserver leurs formes et leurs couleurs. Prenant goût à ce genre de travail, ma collection fut bientôt nombreuse et m'attira les éloges de tous ceux qui la virent.

Je désirai beaucoup visiter une source thermale sulfureuse très-fréquentée, qu'on trouve au pied de la montagne des Salazes. Cette source, au dire de Vauquelin, est d'une espèce rare et peut-être unique (1).

L'eau de Bourbon, indépendamment de l'acide hydrosulfurique, paraît contenir de l'acide carbonique à l'état de combinaison et à l'état de

<sup>(1)</sup> On remarque dans les bouteilles bien bouchées qui la renferment un dépôt noir formé de sulfure de fer et d'un peu de matière animale. Le dépôt formé dans les bouteilles mal bouchées, donnant accès à l'air, est jaune-ochracé, composé d'hydrate de fer, de carbonate de chaux, d'un peu de silice et de matière animale. Cette dernière eau contient des traces d'acide sulfurique que l'on n'observe pas dans la première.

On trouve encore dans l'île une autre source, située au pied du piton de Neige, dans la partie appelée la plaine des Étangs.

J'étais depuis six mois à Bourbon, et ma santé, parfaitement rétablie, me permit de songer à faire un nouveau voyage : j'avais depuis long-temps l'intention d'aller au Bengale, et je fis mes dispositions pour prendre passage sur un navire partant pour Calcutta.

liberté; car l'eau de chaux y produit un précipité beaucoup plus consi-

dérable que les carbonates alcalins.

Pour chercher à connaître comment le fer se trouvait déposé au fond des vases à l'état de sulfure de fer, l'auteur a fait les deux expériences synthétiques suivantes. 4° De la limaille de fer fut mise dans un flacon rempli d'eau saturée d'acide hydrosulfurique et agitée pendant vingtquatre heures; au bout de ce temps la liqueur séparée était incolore, elle n'était nullement affectée par l'infusion de noix de galle, et cependant elle contient du fer, car elle noircit bientôt par le contact de l'air. 2° Il fit dissoudre du fer dans de l'eau chargée d'acide carbonique, de manière qu'il restait beaucoup d'acide carbonique libre; il y ajouta une dissolution d'acide hydrosulfurique, et le mélange exposé a l'air noircit au bout de quelques heures. L'auteur, d'après ces expériences, explique l'état dans lequel se trouvait l'eau minérale à sa source, et les changements qu'elle a éprouvés dans les bouteilles où elle a long-temps séjourné.

Il pense que le fer était primitivement dissous par l'acide carbonique, peut-être aussi par l'acide hydrosulfurique; qu'une grande partie, surtout du premier acide, s'étant dégagée à travers les pores du bouchon, l'acide hydrosulfurique s'est entièrement séparé du fer, et s'est précipité avec lui à l'état d'hydrosulfate de fer, plutôt qu'à l'état de sulfure de ce métal. Deux litres d'eau de Bourbon, soumis à l'évaporation, ont laissé un résidu qui a été en partie redissous par l'eau distillée : la portion insoluble pesait 490,37; elle était formée de 0,49 parties de carbonate de chaux, de 44 parties de fer, de 24 parties de silice et d'une petite quantité de matière animale.

La portion dissoute par l'eau renfermait 4 grain 42 de carbonate de soude, mêlé d'un peu de carbonate de potasse, et quelques atomes

de silice.

L'eau de Bourbon fait exception à toutes les eaux minérales observées jusqu'à présent. M. Pinac, qui a analysé celle de Bagnères-Adour, a pensé que le fer y était tenu en dissolution par l'intermède de l'hydrogène sulfuré, mais sans le prouver par l'expérience. (H. Chenu, Essai pratique sur les eaux minérales, t. III, p. 430.)

## De Bourbon à Calcutta.

Partis le 27 novembre sur *la Thérence*, capitaine Caillol, nous relâchâmes à Maurice pendant deux jours, et nous fîmes route sur Calcutta. Notre marche fut bonne, et la traversée n'offrit rien de particulier. Cependant, arrivés à la hauteur de Sumatra, nous éprouvâmes deux secousses violentes, comme si le navire touchait un bas-fond; le capitaine n'en fut nullement inquiet, et nous expliqua que dans ces parages les tremblements de terre se font sentir à de très-grandes distances en mer, et que ces secousses pouvaient aussi être dues à quelque volcan sous-marin.

Le 23 janvier nous étions au mouillage dans le Gange, devant Calcutta. Quelques jours après mon arrivée je fus invité par le docteur Wallich à passer quelque temps à sa maison, qui fait partie du Garden-Reach, dont il est le directeur.

Calcutta, aujourd'hui la brillante capitale du Bengale et de toutes les Indes orientales britanniques, et une des plus belles villes du monde, n'était, il y a un siècle, qu'un assemblage d'habitations mal construites, irrégulièrement distribuées au milieu d'un marais formé par les débordements du Gange, habitées cependant par une population nombreuse, et entourées d'un jongle impénétrable, et assez insalubre pour n'être abordé que par les malfaiteurs et les bêtes féroces, auxquels il

servait de repaire. On donnait à cette espèce de village le nom de Govindpour. Calcutta a une étendue de six milles dans sa plus grande longueur; cette ville présente à l'arrivant un coup d'œil des plus animés, et elle est située sur le bras occidental de l'Hougley, qui n'est qu'un bras du Gange, mais qui, devant la ville, décrit une courbe, et s'arrondit en forme de vaste baie connue sous le nom de Garden-House, et peut recevoir les navires de la plus grande dimension.

Calcutta est la résidence du gouverneur général des Indes et le siége de la haute cour de justice, qui rend ses arrêts d'après la législation anglaise. Le nouvel hôtel qu'habite le gouverneur a été construit, dit-on, par l'ordre du marquis de Wellesley, et il a coûté un million de livres sterling. Sa magnificence extraordinaire, le goût de sa distribution, la richesse des accessoires le feraient prendre facilement pour une des merveilles des Mille et une Nuits.

Devant Calcutta l'Hougley prend le nom de Garden-House, dit l'auteur de l'*Inde Pittoresque*, parce qu'il est entouré de maisons de campagne élégantes où se rendent chaque jour, après avoir terminé leurs affaires, les riches négociants de Calcutta. Le quartier de la ville où résident les Européens offre un aspect remarquable, qu'il doit aux portiques spacieux et élevés qui décorent presque toutes les maisons, et qui, supportés par de nombreux pilastres, leur donnent quelque chose de la grandeur des monuments grecs. Pour les étrangers qui arrivent d'Europe, les édifices sont d'un effet imposant à cause du style entièrement neuf de leurs constructions, de leurs dimensions, et de la richesse de

leurs ornements d'architecture. On est frappé de la symétrie et de la simplicité de leurs proportions, quoique cette simplicité même fasse peut-être un contraste trop tranché avec les pompeuses façades et les nombreuses colonnes dont elles sont généralement décorées. L'absence de cheminées est une singularité qui ne peut échapper à l'œil d'un Européen, qui associe à l'idée de grandeur que fait naître l'intérieur de ces bâtiments celle d'un manque de commodité intérieure qui s'accorde peu avec les idées que nous nous sommes faites des jouissances sociales. Les fenêtres sont grandes et ne sont pas garnies de vitres; mais elles sont toutes fermées par des stores destinés à donner accès à l'air sans laisser pénétrer trop de lumière. Le toit de toutes les maisons, sans exception, est en terrasse, et entouré d'une élégante balustrade. L'architecture, basée sur les principes de l'école italienne, est bien appropriée à la région des tropiques, quoiqu'en plus d'une occasion le goût ait été sacrifié à des caprices vulgaires. C'est ainsi que beaucoup de maisons ont deux frontons, comme si, par la raison qu'un seul de ces ornements produit un effet agréable, il suffisait d'en doubler le nombre pour accroître dans la même proportion la magnificence de l'édifice. Après le palais du gouverneur, le principal édifice est l'Hôtel de la Douane, bâtiment bas, mais spacieux, élégamment construit, et contenant des magasins aussi vastes que commodes. Dans Choringhié, le quartier le plus à la mode de la ville, on voit une rangée de maisons magnifiques qui se succèdent comme une suite de palais, et réalisent presque les fictions brillantes concues par l'imagination orientale. La plupart

sont revêtues de stuc, et s'élèvent au milieu d'une grande cour bien ouverte et bien aérée. Rien n'est oublié de tout ce que le luxe le plus recherché peut inventer pour obvier à la nature du climat et en rendre le séjour délicieux.

Si la ville européenne est à citer pour sa magnificence, on ne peut en dire autant du quartier des indigènes : les maisons y sont d'un aspect misérable; les rues, étroites et sales, ne sont pas pavées; les maisons les plus vastes ne sont guère autre chose que des espèces de ruches faites de torchis, où se pressent des essaims d'une population hâve, indigente et à demi affamée. Les maladies qui accompagnent constamment la pauvreté et les privations qu'elle entraîne après elle, y exercent perpétuellement leurs ravages, et des milliers de victimes succombent chaque année aux maux affreux qui s'ajoutent ainsi aux tortures du besoin. On ne peut entrevoir le moindre avenir d'amélioration dans la position de ces ètres malheureux qui vivent agglomérés dans les faubourgs de cette immense métropole, et y croupissent dans une triste communauté de misères. Au temps où le choléra régnait dans la ville, on dit que pendant plusieurs semaines sept cents individus périssaient journellement frappés de ce terrible fléau. Tous les plaisirs semblaient suspendus, et à peine s'écoulait-il une heure sans que les pleurs et les regrets donnés aux morts vinssent rappeler aux vivants la désolation qui s'étendait autour d'eux.

Le nombre des habitants de Calcutta, tant indigènes qu'européens, est évalué à six cent mille.

J'eus beaucoup de plaisir à visiter l'hôtel-de-ville

(Town hall), l'hôtel des monnaies, le muséum de la Société asiatique, le collége de médecine (New Indian medical college), le fort William, et particulièrement la bibliothèque, qui renferme un grand nombre d'ouvrages indiens.

Invité aux soirées de lord Aukland, gouverneur général, et à celles de Miss Edens, ses sœurs, je m'y rendis quelquefois. Les dames sont généralement vêtues avec plus de simplicité que de recherche.

Pendant mon séjour à Calcutta je fus assez heureux pour voir M. Gaudichaud, de l'Institut : ce botaniste, aussi éclairé qu'infatigable, était à bord de *la Bonile*, capitaine Vaillant, qui vint y faire relâche.

Après avoir bien visité le pays, j'allai m'établir au bord du lac Salé pour faire une collection de tous les poissons de ce lac et de ceux du Gange; j'étais encouragé dans ces recherches par les nombreuses découvertes qu'avait déjà faites le docteur Cantor.

Je sis pêcher presque tous les jours, et, après avoir réuni une collection nombreuse, j'offris mes doubles à la Société asiatique de Calcutta, qui me sit écrire une lettre de remercîments très-flatteuse (4).

## (4) MEETING OF THE ASIATIC SOCIETY.

The Monthly Meeting of the Asiatic Society last night was unusually crowded. The table was covered with a copious exhibition of stuffed Fish of the Salt Water Lake, forming part of the collection of M. Delessert, a French naturalist, who has been denoting his attention tho that object since his arrival a few months ago.

## ASIATIC SOCIETY OF BENGAL. TO MONSIEUR DELESSERT.

Sir.

I have on the part of the Asiatic Society, to express to you their best

Après avoir bien exploré les environs de Calcutta, et rassemblé de nombreux individus de toutes les espèces, je les emballai pour les expédier en France à la première occasion, et je me disposai à aller visiter un pays peu connu, les montagnes des Neelgheries. En attendant un navire, je partis pour Chandernagor, établissement français, et je visitai avec intérèt Serampore, ou Friedrichspagore, qui, avec les îles Nicobar et Tranquebar à la côte de Coromandel, forme la totalité des établissements danois dans l'Inde.

Je voulus voir aussi Barrakpoore, maison de campagne du gouverneur. On y trouve un parc considérable dans lequel on a établi une ménagerie. J'ai remarqué un assez grand nombre d'animaux, parmi lesquels je citerai des rhinocéros et des tigres. Un de ces derniers, venant du Népaul, était remarquable par la coloration fauve plus vif de son pelage. J'y vis des ours, des kanguroos, des antilopes, des hyènes, des chacals, des loutres et des loups, et un nombre considérable d'oiseaux de toute espèce; mais j'y trouvai surtout une riche collection de faisans.

thanks for the gratifyng exhibition which you had the complaisance to

affert them at the Meeting of last night.

The collection you have made in to short a time is highly creditalle to your industry and the manner in which the specimens are set up reflects equal credit on your skill. Such an evidence if what may be effected even in the immediate neighbourhood of Calcutta is the best argument in favor of the success of your proposed Indian Museum.

I have the honor to be, Sir, most obedient servant.

J. PRINSEPS, secr.

6th july 1837.

## Voyage aux Neelgheries.

Enfin, je partis sur le navire *le Gaillardon*, touchant à Madras, où nous arrivâmes le 4<sup>er</sup> septembre. La frégate *l'Artémise*, capitaine Laplace, s'y trouvait mouil-lée; nous partîmes pour Pondichéri, où je préparai promptement tous les objets nécessaires à mon expédition dans les montagnes des Nee'gheries.

Le 8 janvier je me mis en route en palanquin, suivi d'un chariot qui portait mes bagages, et d'un assez grand nombre d'Indiens pour résister aux attaques imprévues. Je pris la route de Salem, passant par Villenour. Après plusieurs jours de marche j'arrivai à l'aldée de Valdaour, je fis faire halte d'un jour pour permettre à mes gens et à mes bêtes de prendre quelque repos. Le sol de cette partie ne diffère pas de celui de Pondichéri; mais on aperçoit dans le lointain les montagnes Bleues de Gyngy, qui se détachent parfaitement des Gates de l'est. La température commençait à baisser considérablement. Je passai près des aldées de Vilseparam et de Tirouvanellore. On y voit une très-belle pagode dont la partie supérieure est occupée par un régiment de singes sauvages, logés et nourris par la superstition des brames. Arrivé à Ollendour, un de mes Indiens fut atteint du choléra. Fort embarrassé de ce contre-temps, et obligé encore de faire le médecin, je ne sus opposer à ses vomissements que des potions dans lesquelles je mettais jusqu'à quarante gout-





tes de laudanum, et je le sis frictionner vigoureusement pour tâcher de rétablir la transpiration; des sinapismes aux pieds et aux mains rappelèrent la chaleur, et cet accident ne nous arrêta que fort peu de temps. Aussitôt que mon Indien se trouva mieux, je le sis placer sur la voiture et nous pûmes continuer notre route.

Nous eûmes à traverser un bois où je tuai un nombre prodigieux d'oiseaux, des singes de plusieurs espèces et des lièvres qui servirent à notre dîner. Nous arrivâmes à China-Salem le jour de Pongol, premier de l'année des Tamouls.

Les aidées que nous fûmes obligés de traverser me parurent moins misérables que celles qui sont plus rapprochées de Pondichéri. Nous passâmes devant Athour-Cotté, ancien fort en ruines, reste de l'ancienne puissance indienne.

Enfin, le 16 janvier, j'arrivai à Salem; je m'établis au bengalow, maison destinée aux voyageurs. Ces bengalows, établis par le gouvernement anglais de distance en distance (dix ou douze milles), sont trèscommodes. Ils se composent de deux chambres meublées, de pièces séparées pour les domestiques et d'écuries. On ne doit pas y demeurer plus de deux jours: la garde en est confiée à des invalides cypayes qui doivent fournir de l'eau seulement. Ils ont toujours à la disposition des voyageurs des volailles et diverses provisions qu'on est souvent enchanté de trouver. Les auberges gratuites nous font l'effet de contes en l'air dans notre France civilisée; quoi qu'il en soit, le premier arrivant peut en disposer complétement jusqu'au moment où, un second voyageur survenant, il

est obligé de partager avec lui, et de lui céder la place à la fin du second jour. Je fis à Salem plusieurs visites aux personnes pour lesquelles j'avais des recommandations. M. Leschenault de La Tour, naturaliste du roi, a visité ce pays en 1816, et la description qu'il en fait est très-exacte.

« Salem est le chef-lieu d'une province; il y a un collecteur anglais pour la perception des revenus, un juge, un résident commercial chargé des achats pour le compte de la Compagnie, et une petite garnison de cypayes pour escorter les recettes à Madras et pour garder les prisonniers : il n'y a aucun autre Européen que ceux attachés au service de la Compagnie; ils sont au nombre de neuf à dix.

» Une chose très-remarquable c'est une grande forteresse dont les murs ont environ quarante pieds d'élévation; elle a été bâtie par les souverains du pays. On assure qu'elle a plus de deux cents ans d'existence; et quoiqu'elle soit entièrement construite en terre battue, elle n'est cependant que peu dégradée: la terre a acquis la dureté de la pierre.

» L'aisance dont jouissent les habitants de Salem se fait remarquer dans toutes les habitudes de la vie : on y est mieux vêtu et mieux logé qu'ailleurs. La ville est mieux bâtie et d'une grande propreté; mais les habitants sont tourmentés par un fléau qui paraît d'abord ridicule dans sa cause : ce sont les singes (semblables à ceux dont j'ai parlé plus haut). Ils se multiplient d'autant plus que le meurtre d'un de ces animaux est regardé comme une action sacrilége; les maisons en sont couvertes, et, malgré la précaution que l'on a de gar-

nir les toits d'épines, ces animaux, dirigés par l'instinct de destruction qui les anime, parviennent à arracher les tuiles. Ce qui les excite encore à ce désordre c'est que souvent un Indien ira pendant la nuit répandre sur le toit d'une personne dont il est l'ennemi, quelques poignées de grains; le lendemain matin, les singes accourent, écartent avec adresse les épines, et arrachent les tuiles pour s'emparer des grains qui ont glissé entre les jointures : le malheureux propriétaire témoin de ce dommage jette des cris, lance des pierres pour épouvanter les singes, qui sont aguerris à ces sortes d'attaques, et finit par se consoler, surtout s'il croit reconnaître le coupable, dans l'espoir de lui procurer bientôt une pareille visite.

» Les singes exercent encore leurs rapines dans l'intérieur des maisons lorsqu'on ne les tient pas bien fermées, et dans les bazars; à la moindre inattention des vendeurs, ils enlèvent grains, fruits et légumes avec une adresse et une effronterie presque incroyables. Si les Indiens n'étaient pas retenus par leurs superstitions religieuses, ils se débarrasseraient facilement de ces hôtes incommodes, qui ne s'avisent jamais d'approcher des maisons et des jardins des Européens, où ils seraient reçus à coups de fusil.

» Ces singes sont de l'espèce nommée bonnet chinois (cercopithecus faunus). J'ai remarqué, mais sans avoir pu m'assurer si les retours étaient périodiques, que quelques femelles avaient la face aussi rouge que si elle cût été frottée de carmin; j'ai cru cependant m'apercevoir qu'elles étaient dans cet état pendant le temps de la gestation.

» La température est très-chaude pendant le jour; mais les nuits sont fraîches, et il faut se garantir avec soin. Le pays étant entouré de montagnes, le vent, de quelque côté qu'il vienne, est toujours vif; il occasionne des suppressions de transpiration qui sont suivies de fièvres et de catarrhes. Les étrangers surtout sont souvent attaqués d'une fièvre que l'on nomme fièvre de Salem: elle n'est pas forte, et n'a que deux ou trois accès; mais, ce qu'il y a de particulier dans cette maladie, c'est que les accès reviennent chaque mois, et que l'on se débarrasse difficilement de leur retour périodique, même en quittant le pays.

» Le sol est assez fertile; c'est une sorte d'argile rougeâtre mêlée de sable, qui repose dans quelques endroits sur des rochers schistoïdes: il y a peu de rivières. On cultive davantage les menus grains, principalement l'holcus sorgho; on cultive encore le cotonnier annuel, dont le produit est employé à la fabrication des toiles, et la canne, dont on retire un sucre grossier.

» Le nerium tinctorium (laurier-rose des teinturiers) croît naturellement dans les bois des environs; avec la feuille de cet arbre on fabrique une espèce d'indigo d'une qualité médiocre, qui sert exclusivement à teindre les toiles dans le pays: hors de là ce n'est point un objet de commerce.

» Les roches qui constituent les montagnes des environs de Salem sont granitiques ou de gneiss, elles contiennent beaucoup de grenats et d'amphibole; le fer y abonde. A environ deux lieues au S.-S.-O., dans la montagne de *Kantiamale*, il y a une mine de fer sablonneuse, que l'on ramasse dans les ravines; le fer qui en provient donne un excellent acier. Pour convertir le fer en acier, les ouvriers indiens le mettent par petites masses d'environ une livre dans un creuset en terre glaise; la cémentation se fait en entourant le métal avec les trois septièmes de son poids de poudre de l'écorce séchée du cassia auriculata; on y ajoute quelques feuilles vertes de l'asclepias gigantea, ou du jatropha curcas; on lute le creuset, puis on l'échauffe avec du charbon de bois afin d'opérer la fusion. »

Pendant la route et à toutes mes haltes, je me procurai beaucoup d'échantillons de minéraux. Le pays est très-riche et très-curieux; je ne saurais en donner une idée plus exacte qu'en faisant connaître le rapport qui a été fait sur mes collections minéralogiques à la Société géologique de France, dans sa séance du 20 avril 1840.

M. Boué offrit de ma part des échantillons de la chaîne des Neelgheries, à l'O. de Pondichéri, et des environs de Bombay; il donna ensuite lecture des notes suivantes, extraites de divers recueils scientifiques de l'Inde:

« M. John Mac-Clelland a donné une note sur la partie de l'Assam où croît le thé. Entre le Gange et le Bramaputra on observe à Jumalpore un district élevé qui offre du bois fossile. Près du Bramaputra le sol laisse voir de l'argile jaune et rouge appelée kanka. Près des monts Kossiah la plaine marécageuse est parsemée de petites éminences, restes d'un ancien talus de ces montagnes. La pente de ces montagnes offre trois étages, le premier s'élevant à 1,500 pieds, le second formant des escarpements, et le troisième des sommets. Au haut du premier étage il y a un banc de coquilles marines où l'au-

teur a découvert 25 espèces identiques suivant lui avec celles du bassin de Paris; à dix milles plus à l'O., à la même hauteur, les coquilles sont groupées par familles. Les couches sont sableuses et çà et là ferrugineuses. Les montagnes au nord de la vallée sont composées de porphyre, de calcaire grenu, de serpentine, de granite et de talcschiste; tandis que des grès tertiaires, du calcaire coquillier et de la lignite forment le groupe des hauteurs au sud, avec des gneiss, des diorites et des siénites. La vallée d'Assam est donc placée entre deux systèmes différents. Dans le bas elle n'a que vingt milles anglais de largeur, mais dans le haut elle a cinquante milles.

» A Govahatti les monts Mekeer sont composés de gneiss, et à Goalpara d'amphibolite. A Noagong il y a des talcschistes à nodules de quarz avec un îlot de granite.

» L'Assam supérieur est un bassin alluvial traversé par quatre grandes branches du Bramaputra, le Dihong, le Dibong, le Bramaputra et le Subang-Shieree. Le dépôt le plus inférieur du sol est une argile jaune-rouge qui est sous les alluvions, composées de bas en haut d'argile fine, d'argile sableuse à cailloux, de sable et de gravier. Sur le Noa-Dihing il y a des couches de sable contenant des conifères à trois cents pieds sur la vallée et du même genre que ceux charriés par les rivières Ellishme et Abor.

» L'auteur s'occupe ensuite des divers sols sur lesquels croît le thé, en particulier à Cuju; il en donne des analyses, et une liste des animaux de l'Assam.

» M. le docteur Spilsbury a décrit dans le Journal asiatique du Bengale, n° 66, un nouveau gisement d'ossements fossiles d'éléphants sur les hauteurs près de Jabalpour dans la vallée de Nerboudda, ainsi qu'à Sagauni; ils étaient accompagnés d'une tête de buffle.

» M. le docteur Benza a décrit (Journal de Madras, 1836) les Neelgheries, qui sont un groupe de montagnes atteignant 7,000 pieds et placé entre les rivières de Bovany et de Moyar, Danikam-Cottah, Goodaloor, le défilé de Koondah et Soondepettah, à la rencontre méridionale des deux chaînes qui bordent les deux côtes de la péninsule de l'Indostan. D'après MM. Adolphe Delessert et Perrottet cette espèce de plate-forme quadrangulaire rugueuse est aussi remarquable pour la géologie que pour la botanique quelquefois semi-européenne, et le type particulier des habitants, dont les figures se rapprochent plus de celles des Romains que de celles des Indous; ils parlent aussi un langage différent de celui de l'Indostan.

» Cette chaîne n'est composée que de roches anciennes, telles que des gneiss granitoïdes, avec quelques îlots de granites (monts Koondah, Coonoor, le voisinage du pic de Kudiakaa), des pegmatites (monts Koondah), beaucoup de granites siénitiques (entre Kotagherry, la vallée d'Orange et Coonoor, entre Ootacamund, Pykarra et Bungalov) et des amphibolites schisteuses en énormes amas (sur les affluents supérieurs de la rivière de Pykarra, sur celles de Cull-Aur, à Bungalov, Tovany et Billicoul). Au milieu de ces roches il y a des gîtes en amas de grenat colophonite, entre Nunjanaud et Bungalov, d'essonite au nord-ouest d'Ootacamund, de fer oxydulé (Kotagherry) et de fer titanifère, au sud-est d'Ootacamund. Des filons de basalte s'y rencontrent surtout près d'Ootacamund, ainsi qu'entre cette

ville et Pykarra. La presque totalité du plateau est couverte d'une terre smectique, blanche, rougeâtre ou grise, appelée par l'auteur terre de lithomarge, qui paraît rentrer dans ces dépôts d'alluvions, que les géologues de l'Inde appellent *latérite*. On y trouve de la terre d'ombre près d'Ootacamund et beaucoup de fer hématite. Ce minerai y abonde surtout à l'ouest d'Ootacamund, entre cette ville et Nunjanaud, ainsi que dans un point au nord-nord-est des monts Koondah.

- » M. Robert Cole a donné la description la plus complète du latérite (*Journat de Madras*, 4836), en résumant tout ce qu'on avait dit à cet égard depuis Buchanan jusqu'à M. Benza. Il a cherché à réfuter l'idée de M. Conybeare, que ce n'était qu'une argile ferrugineuse associée à la formation trappéenne si abondante dans le centre de l'Indostan.
- » M. Buchanan, dans son Voyage de Madras à travers le Mysore, le Canara et le Malabar, décrit ce dépôt comme une argile souvent poreuse à minerais de fer et dépourvue de restes organiques et de végétaux. A Jajpar, sur les bords du Virbhum et à Murshedabad, c'est une argile qu'on peut couper avec un canif, qui durcit quelquefois et qui est bréchoïde à cause des nodules ferrugineux. M. Babington (*Tr. Geol. Soc.*, t. 5, *part.* 2) a décrit le même dépôt entre Tellicherry et Madras, comme une alluvion des montagnes des Gates, composée de débris décomposés de roches anciennes telles que le gneiss, l'amphibolite. M. Voysey (*J. of the As. Soc.*, août 1833, p. 400) décrivant les trapps au nord-ouest de Hyderabad, ne parle que de roches trappéennes ferrugineuses appelées *ironclay* par les Anglais, et signale

le passage de la wacke à ces dernières. M. Calder, d'un autre côté, donne le nom de latérite à un dépôt d'argile ferrugineuse qui, suivant lui, succède au trapp au nord de Bankot et s'étend jusque dans l'île de Ceylan. Le docteur Voysey paraît avoir attribué les couches superficielles de latérite à des éruptions boueuses en connexion avec celles des basaltes et des trapps.

» MM. Turnbull Christie (*Edinb. phil. Journ.*, vol. 45) et Everest (*Glean. in sc.*, mai 4834, p. 430) ont reconnu dans le latérite une structure agrégée d'alluvion. MM. Benza et Malcolmson sont du même avis et croient que le latérite est surtout dû au lavage des roches granitiques, siénitiques et primitives décomposées, comme le prouve leur nature et les fragments de quartz à d'autres portions de leurs éléments.

» M. Cole a pris la même opinion en examinant le latérite qui couvre cinquante milles carrés sur les hauteurs appelées Redhills, à 8 milles au nord-ouest de Madras. Ce sont de véritables couches irrégulières d'agglomérat à pâte argileuse ou de feldspath passé à l'état de lithomarge. Elles passent aussi bien à des espèces de grès qu'à des masses argileuses sans division de stratification. On y remarque des fragments de quartz et de grès siliceux, outre d'innombrables géodes et morceaux fragmentaires de fer ocreux rouge et brun. Ailleurs il y signale des cailloux de granite, de siénite et de diorite. Il paraît donc évident que le latérite n'est qu'une alluvion ancienne sans fossiles ou détritus des montagnes anciennes, surtout de celles composées de roches feldspathiques massives, ce qui n'exclut pas qu'on puisse avoir raison de vouloir lier sa formation à des torrents

d'eau qui ont pu laver la surface d'une bonne partie de l'Indostan, lors de la sortie de ces énormes éruptions trappéennes. Ce fait serait analogue à celui des alluvions répandues autour du Vésuve, produites par suite des pluies accompagnant ou suivant les éruptions.»

Pendant mon séjour à Salem je fis une excursion sur la montagne de Schewroy-Hills, suivi de deux guides et de mes Indiens. Arrivés à 4,000 pieds d'élévation, nous fimes halte, et je trouvai le climat d'Europe ainsi qu'une grande partie de ses végétaux. On y voit de beaux jardins où l'on cultive avec succès les fruits et les légumes de France. Je voulais y passer quelques jours pour pouvoir chasser; mais après le troisième jour je fus obligé de revenir parce que je perdis subitement plusieurs de mes Indiens, qui succombèrent en peu d'heures au choléra malgré les soins que je pus prendre d'eux. En rentrant à Salem, je ne fus pas peu surpris de trouver à l'hôpital la moitié des Indiens de ma troupe que j'y avais laissés. Heureusement ils furent promptement rétablis; et je me mis en route pour les Neelgheries, où j'arrivai après quelques jours de marche en passant par Madepollam. Je m'étais arrêté pour chasser dans le bois qui borde la route d'Ootacamund. Ce bois est entouré d'un jongle de bambous dans une étendue de plusieurs milles. J'y tuai beaucoup d'oiseaux et de mammifères (1); c'est aussi dans ce

<sup>(1)</sup> Edolius puellus, Oriolus melanocephalus, Clauropsis aurifrons et Merops, plusieurs pics nouveaux, des huppes, des coqs de bois, quelques polyplectrons, des cerfs nommés Cadembé en tamoul, des singes blancs, des singes des pagodes, le cerf-souris (Cervus minutus), le Sciurus malabaricus, plusieurs ours des Gates (Ursus mellivorus), des chèvres sauvages (Catté adé), des sangliers qui sont très-friands du fruit du Myr-

bois que je tuai un gauri ou bœuf sauvage : pour arriver jusqu'à lui j'ai été obligé de me traîner à plat ventre dans les herbes et les épines, avancant alternativement mon corps et mon fusil. Cette marche peu avantageuse et très-fatigante dura une demi-heure; enfin, j'arrivai au but de mes désirs : c'était un petit buisson qui pouvait masquer les mouvements que je devais faire pour me relever. Toutes ces précautions étaient indispensables parce que je ne connais pas d'animal plus sauvage que ces bœufs; les yeux et les oreilles toujours au guet, le moindre bruit les fait fuir. Après m'être relevé sans bruit et lentement, j'étais à cinquante pas des bœufs; j'osais à peine respirer, j'étais tout couvert de sueur. Je pris le temps de les bien examiner et de choisir celui que je voulais tirer. Après un quart d'heure d'attente, je me décidai à viser celui qui se trouvant le plus près de moi m'offrait le mieux aussi son poitrail. Je tirai mes deux coups l'un après l'autre, et, au milieu du tumulte occasionné par le départ de la troupe, je vis avec le plus grand plaisir ma victime tomber et se relever plusieurs fois sans pouvoir se tenir sur ses jambes. Un instant je regrettai de n'avoir pas un second fusil; mais je rechargeai promptement, sans perdre mon bœuf de vue, et, sortant de ma cachette, j'allai droit à lui : il sit encore quelques efforts pour se dresser, et, par prudence, je lui envoyai à quinze pas une balle qui lui traversa le flanc, réservant mon second coup pour le lui tirer à bout portant

tus candescens, des chacals, des porcs-épics, des mangoustes, des chats sauvages, un tigre et deux léopards.

si cela devenait nécessaire. Arrivé près de lui, il vivait encore; mais je le vis bientôt mourir : je courus aussitôt chercher mes Indiens, qui le dépouillèrent de suite. Nous prîmes les meilleurs quartiers de viande pour notre dîner et je fis traîner le reste à vingt pas du buisson qui m'avait servi de cachette, espérant pouvoir m'y placer encore pour attendre quelque bête fauve à l'affût; mais le lendemain je ne trouvai plus que les débris épars du squelette. Je partis pour Kotagherry, où je devais rester quelque temps; j'y formai un petit jardin pour avoir des légumes. J'avais quelques semences qu'on m'avait conseillé d'emporter, et en peu de temps j'eus le plaisir de voir mon jardin en fleurs. Je restai sept mois à Kotagherry, et j'y sis d'aussi belles chasses qu'à Ootacamund; j'y tuai deux autres bœufs et plusieurs ours des Gates. Je sis alors une expédition à Tullamalay, et à mon retour je pus manger des petits pois de mon jardin.

Tous les jours je chassais, et, pour me reposer, je cherchais des insectes et des plantes. Un soir que je m'étais éloigné plus que de coutume, je fus surpris par la nuit à une très-grande distance de mon camp; et je fus obligé de me résigner à coucher à la belle étoile, ce qui n'amusa pas trop mes gens. Nous nous installâmes comme nous pûmes, et je fis allumer un bon feu pour éloigner les tigres; mais vers le milieu de la nuit nous fûmes surpris par un orage violent qui éteignit notre feu et nous mouilla jusqu'aux os. Nous n'avions rien à manger, et ma petite provision de rhum était même épuisée. La pluie ne cessa pas de la journée du lendemain, ce qui ne nous avait pas empêchés de nous mettre

en route; et nous arrivâmes au camp vers midi, dans le plus triste état qu'on puisse imaginer : nous étions trèsfatigués, et cependant je ne pouvais laisser ce que j'avais tué la veille. Un jour de repos fit promptement oublier cette aventure. Parmi les animaux que j'aurais perdus si j'avais cédé à la fatigue en les abandonnant se trouvent plusieurs espèces nouvelles de mammifères et d'oiseaux que MM. de La Fresnaye et Gervais ont bien voulu décrire.

Je quittai Kotagherry pour aller m'établir à Ootacamund, parce que je me sentais très-faible; j'avais eu plusieurs fois la fièvre en séjournant dans les bois. Tous mes Indiens en avaient assez; et moi-même, n'en pouvant plus, je dus aller, dès mon arrivée, consulter le docteur Birch, en le priant de me donner des soins qui furent si efficaces qu'en peu de jours je me trouvai rétabli.

« Les montagnes des Neelgheries, dit M. Leschenault, sont situées au N.-N.-O. de Coimbatore; leur longueur E. et O. est d'environ quatorze lieues, et leur largeur N. et S. varie de cinq à neuf lieues. Je suis resté vingt jours sur leur sommet, et je les ai parcourues dans différentes directions: elles sont fort élevées, mais aucune observation n'a encore fixé leur hauteur; on ne peut en juger que par la température, qui, dans la saison la plus froide (les mois de décembre et de janvier), fait descendre le mercure pendant la nuit au - dessous du degré de congélation, température bien froide pour le onzième degré de latitude où sont situées ces montagnes. Pendant le mois de mai, époque de mon voyage, le thermomètre de Réau-

mur a varié du onzième au dix-neuvième degré de chaleur.

» La pente des montagnes, du côté de Coimbatore, est fort escarpée : les sentiers étroits pratiqués pour les communications entre les habitants de la plaine et ceux des montagnes, sont très-rapides; ils ont été tracés par les indigènes, qui, ne portant aucune chaussure, gravissent avec facilité les escarpements les plus roides. Ces sentiers montent directement sans presque aucune sinuosité (1), souvent ils forment avec l'horizon un angle de plus de 45 degrés et rarement au-dessous de 30; ils sont en outre embarrassés de grosses roches, qu'il faut quelquefois gravir en s'aidant avec les mains. On se fera difficilement une idée de la fatigue que l'on éprouve pour parvenir jusqu'au premier sommet; je mis deux heures et demie pour y arriver, quoique la distance ne soit pas d'une lieue à partir du bas des montagnes. On trouve ensuite alternativement des descentes et des montées, toutes fort rapides, pendant deux à trois lieues, qu'il faut parcourir jusqu'au premier village. La difficulté des chemins est la cause que jusqu'à présent les Européens n'avaient qu'une connaissance fort imparfaite de ces contrées élevées et de leurs habitants (2). Il y a dans cette route, au milieu des forêts, une grande quantité de tigres, d'hyènes, d'ours, et beaucoup d'éléphants au pied des montagnes.

(1) Depuis cette époque on a considérablement amélioré les chemins qui conduisent aux montagnes de Neelgheries.

<sup>(2)</sup> Depuis l'époque où j'ai visité ces montagnes elles sont bien mieux connues; on y a formé, à cause de leur salubrité, des établissements de santé, où plusieurs Anglais de la péninsule viennent chaque année passer la saison la plus chaude.

Le sommet des montagnes des Neelgheries offre un aspect varié et très-pittoresque; la surface est composée de plusieurs monticules plus ou moins arrondis ou escarpés; ils sont séparés par des vallons, au fond desquels coulent presque toujours des ruisseaux d'une cau limpide et murmurante; avec un peu d'industrie, on pourrait établir de fort bonnes prairies dans plusieurs endroits de ces riches vallées. Les flancs des montagnes présentent tantôt des champs cultivés, tantôt des bouquets de bois presque impénétrables, à cause des lianes et des arbustes épineux que fait naître abondamment une vigoureuse végétation, et qui enlacent des arbres quelquesois énormes. C'est à regret que je suis obligé de dire que ces bosquets sont dangereux, car ils servent souvent de retraite aux tigres, aux ours et aux chiens sauvages, qui sont communs dans ces montagnes.

» Les habitants sont peu nombreux; ils paraissent fort doux, ils menent une vie heureuse et indépendante. Ils sont divisés en trois tribus : les Burgers, les Cotters et les Totevas; les derniers, qui habitent les régions les plus élevées, sont regardés comme les habitants primitifs : ils ne sont que pasteurs, ils possèdent de nombreux troupeaux de buffles. Les deux autres tribus cultivent la terre ou exercent des métiers utiles, tels que ceux de forgeron, de charpentier, etc., etc. Les Tottevas offrent dans leurs usages une coutume trèsextraordinaire, et qui est bien en opposition avec les mœurs orientales; c'est la pluralité légale de maris (1):

<sup>(1)</sup> J'ai depuis observé la même coutume dans l'intérieur de l'île de Ceylan.

ordinairement les frères n'ont entre eux qu'une seule femme qui accorde ses faveurs selon son gré. Outre ses maris, une femme peut avoir encore un amant dont les droits sont incontestés par les bénévoles époux. Cette race est généralement fort belle pour les formes et pour les traits.

« Les villages placés sur le sommet des monticules sont composés d'une petite quantité de cabanes peu élevées et d'une apparence misérable; mais elles sont solidement construites en bois, en terre glaise, et couvertes de chaume. Celles des *Tottevas* sont entièrement en bois; il n'y a d'autre ouverture qu'une porte si basse, qu'il faut s'y glisser à plat ventre pour pouvoir y entrer.

» Les champs entourent ordinairement les habitations; il n'y a d'autre bétail que des bœufs et des buffles, que l'on renferme pendant la nuit dans des parcs circulaires en pierre surmontés d'une haie sèche ou vive, fort élevée, pour les mettre à l'abri des bêtes féroces. Le terrain est rougeâtre ou noirâtre, meuble, profond et très-fertile. Les plantes cultivées sont le blé, l'orge, les lentilles, le paspale froment, la cretelle à épis larges, plusieurs espèces de millet, le pois chiche, une autre espèce de pois noir, la moutarde, le pavot qui fournit l'opium, l'ail, les oignons, etc. L'air y est pur et fortifiant, la température fraîche et agréable.

» La botanique offre le plus grand intérêt sur les montagnes des Neelgheries par la différence qui existe entre les plantes de cette contrée et celles de la plaine; on y trouve un très-grand nombre de genres analogues à ceux d'Europe: tels sont les vaccinium, rhododendrum, fragaria, rubus, anemone, balsamina, geranium, mes-

pilus, plantago, rosa, salix, berberis, etc. Cette similitude indique que les plantes utiles d'Europe s'y acclimateraient parfaitement bien. »

La richesse végétale de ces montagnes devait attirer mon attention; cependant cette partie de l'histoire naturelle ne pouvait être pour moi qu'un objet tout à fait secondaire et comme accessoire, ne m'étant jamais occupé que très-superficiellement de cette science. D'un autre côté, je savais que M. Perrottet, mon compagnon de voyage, s'y livrait exclusivement et avec beaucoup d'ardeur. Je ne me suis donc adonné avec quelque soin à la recherche des plantes que dans les contrées où j'ai voyagé seul, telles, par exemple, que Pulo-Pinang, Malacca, Balavia, etc. J'ai rapporté de ces divers endroits, notamment de Pulo-Pinang, un grand nombre d'échantillons des nombreux végétaux que j'ai rencontrés, parmi lesquels se trouvaient, d'après le rapport des botanistes qui les ont visités, une foule de plantes rares, nouvelles ou peu connues. L'une d'elles (rubiacée) a été trouvée assez intéressante pour être décrite dans le troisième volume des Icones selectæ plantarum de mon oncle Benjamin Delessert (voyez la planche 81, etc.). C'est l'Uncaria sclerophylla de Roxburgh, dont aucun échantillon n'existait encore dans les herbiers d'Europe. Je me suis trouvé ainsi à portée d'enrichir l'herbier de mon oncle d'un grand nombre d'espèces qu'il ne possédait point encore, ce qui m'a fait d'autant plus de plaisir que je dois à l'amitié et à la bienveillance de cet excellent oncle l'entreprise et le succès de mon voyage. Je voudrais pouvoir lui témoigner ici toute la gratitude dont mon cœur est pénétré.

J'éprouve le regret de ne pouvoir donner le catalogue de ces plantes intéressantes, dont la plupart n'ont point encore de nom; mais je citerai les diverses contrées où je les ai recueillies. Ainsi, à celles déjà indiquées j'ajouterai les suivantes : Montagnes-Bleues ou Neelgheries, les environs de Pondichéri, Gyngy (mon tagnes de), Bourbon, etc. La cryptogamie que j'ai rapportée de ce dernier pays a été vivement appréciée par M. le docteur Montagne, qui y a trouvé un grand nombre d'objets nouveaux et tout à fait inédits jusqu'à ce jour, principalement parmi les Jongermons et les fougères.

Outre les plantes sèches dont je viens de parler, j'ai encore rapporté une collection de fruits et de graines d'arbres de toute sorte; laquelle a fait d'autant plus de plaisir à mon oncle que la plupart des objets dont elle se compose ne se trouvaient point parmi ceux qui font partie de son riche cabinet carpologique:

Les montagnes des Neelgheries forment un énorme massif extrèmement accidenté, coupé de ravins, de vallées marécageuses, de précipices ou gorges profondes, qui, suivant leur étendue ou leur direction, présentent une végétation entièrement différente de celle des plateaux qui les environnent. La surface de ces plateaux est singulièrement ondulée, et se compose en général d'une suite de monticules ou de mamelons arrondis dont quelques-uns ont une hauteur de plus de 8,000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

La plupart de ces mamelons sont complétement dépourvus de végétation arborescente; une herbe fine et touffue, d'un vert pâle, les recouvre en totalité, et leur donne une physionomie remarquable et toute particulière. De loin en loin seulement on aperçoit quelques bouquets d'arbres d'une étendue variable, mais généralement peu élevés. C'est dans les gorges et dans les ravins dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui doivent leur origine aux chutes d'eau ou aux torrents qui se précipitent des plateaux supérieurs, que l'on voit s'élever une végétation vigoureuse et arborescente, contrastant, par sa force et les espèces qui la composent, avec celle des mamelons du plateau.

Ou'on se figure l'étonnement du botaniste européen s'élevant des plaines de l'Inde sur la chaîne des Neelgheries, à la vue de la végétation qui vient frapper ses regards. Dans la plaine, ces forêts impénétrables, composées d'arbres dont la cime s'élève à plus de 50 mètres de hauteur; cette variété dans les formes, cet éclat et cette gravité dans les fleurs, ce mélange de palmiers élégants et des espèces colossales de figuiers, de manguiers, etc., sur lesque!s s'établit la végétation parasite des orchidées et des broméliacées épidendres; ces lianes, si variées dans leurs formes, sont tout à coup remplacés par une végétation maigre et chétive, qui fatigue l'œil par son apparente monotonie. Tout à l'heure rien ne rappelait au voyageur européen les végétaux de sa patrie; aucune espèce, je dirais presque aucun genre de plantes n'appartient à ces forêts primitives de l'Inde et à celles de l'Europe. En une heure de marche, s'il pouvait perdre le souvenir du temps et des lieux, il se croirait transporté sur le sommet des Alpes ou du Jura : mème forme générale dans l'aspect de la végétation, mèmes genres, et espèces presque identiques. Ainsi il

rencontre à chaque pas des renoncules, des violettes, des anémones, des mauves, des millepertuis, des fumeterres, des potentilles, des gentianes, des andromèdes et des rhododendrons, etc., etc.; en un mot, tous les genres qui, en Europe, caractérisent la végétation des hautes chaînes de montagnes.

Mais néanmoins si l'aspect général est le même, si les genres de végétaux sont ainsi communs aux sommets élevés des Neelgheries et de nos Alpes, cependant la nature imprime encore un cachet spécial à cette végétation des hautes chaînes de l'Inde. Ce sont bien les mêmes genres, mais ce ne sont pas les mêmes espèces qu'en nos climats. Ainsi, par exemple, aux Rhododendrum hirsutum et ferrugineum qui garnissent les roches calcaires des Alpes de la Suisse et du Jura, se substitue le Rhododendrum arboreum, seul végétal ligneux, qui orne de ses magnifiques corolles pourpres les mamelons élevés du plateau des montagnes des Neelgheries. Si nous prenons une famille en particulier, celle des Orchidées, par exemple, nous verrons que pour le port, ses espèces rentrent tout à fait dans les formes européennes. Mais les genres Orchis, Ophris, Aceras, etc., de nos climats, sont remplacés par de nombreuses espèces appartenant aux genres Habenaria, Satyrium, Peristylus, qu'on ne trouve guère que dans les pays voisins des tropiques.

Comme nous l'avons dit tout à l'heure, M. Perrottet a séjourné deux années sur la chaîne des Neelgheries. Le peu d'étendue de ces montagnes lui a permis d'en parcourir toutes les parties. Il n'y a pas un des mamelons qui s'en élèvent, pas une des vallées qui la sillonnent, qu'il n'ait visités à toutes les époques de l'année. Aussi peut-on assurer qu'il en a recueilli à peu près tous les végétaux qui peuvent y croître, et que la végétation de ce groupe de montagnes est aujourd'hui aussi bien connue que celle des contrées de l'Europe qui ont été le mieux explorées.

M. Perrottet, avec la sagacité qui caractérise le naturaliste parfaitement au courant de toutes les exigences de la science et qui peuvent contribuer à ses progrès, ne s'est pas borné à recueillir avec soin tous les végétaux qui s'offraient à sa vue; mais il a étudié leur structure, qu'il a reproduite, soit par des dessins analytiques ou par des descriptions : il a noté surtout avec un soin tout particulier les diverses stations où croissent chacun de ces végétaux; de manière à pouvoir faire un tableau exact et complet de la géographie botanique des Neelgheries, partie si intéressante de la science.

La végétation des Neelgheries, considérée dans son ensemble depuis la partie inférieure de la chaîne jusqu'au sommet des mamelons qui la couronnent, peut se partager en quatre régions, caractérisées chacune par un certain nombre de végétaux qui n'appartiennent qu'à elle.

La première, ou la supérieure, qu'on peut appeler la région alpine, est celle que nous avons fait connaître tout à l'heure. C'est celle qui comprend tous les mamelons depuis une hauteur de 5,000 pieds anglais audessus du niveau de la mer jusqu'à 8,000 pieds, hauteur de quelques-uns des monticules aux environs d'Ootocamund, ville principale des Neelgheries. Elle est caractérisée, disons-nous, par la présence de tous ces

végétaux alpins, dont nous donnions tout à l'heure une énumération succincte, au milieu desquels se rencontrent deux ou trois espèces ligneuses, comme le Myrtus tomentosa, si remarquable par l'abondance de ses jolies fleurs roses, auxquelles succèdent des baies également roses, d'une saveur douce, aigrelette et parfumée; le Cotoneaster affinis, DC., arbrisseau souvent rabougri et étalé à la surface du sol, tout couvert de petites fleurs blanches et tomenteuses, qui le font reconnaître de loin; une jolie Acanthacée, probablement nouvelle, à fleurs du bleu de ciel le plus pur et qui couvre quelquefois d'immenses espaces de terrain; enfin le Rhododendrum arboreum, qui forme quelquefois à lui seul de petites forêts élégantes et dont on ne trouve plus un seul individu au-dessous de 5,000 pieds.

Cette zone supérieure est parfaitement tranchée; et elle diffère tellement de celles qui sont placées audessous d'elle, qu'elle paraît n'avoir avec elles aucun rapport.

La deuxième région forme une bande d'environ 4,000 pieds de hauteur, qui commence à 4,000 pieds et s'élève jusqu'à 5,000. Sa végétation, comme celle des deux autres régions inférieures, offre tout à fait le caractère tropical et indien; mais elle se compose en général d'arbres peu élevés, et sur le développement desquels la hauteur des lieux exerce une influence trèsgrande. Nous citerons ici, comme caractérisant cette région, des Dombeya, des Hélictères, le Valeria indica, des espèces appartenant aux genres Trichilia, Sterculia, Pterocarpus, Ficus, Croton, l'Artocarpus incisa, etc.

» La troisième région est surtout caractérisée par la

terminaison de ces magnifiques espèces du beau genre Anogeissus, qui forment de vastes forêts depuis la base de la montagne jusqu'à une hauteur de 4,000 pieds. Au-dessus de ce point on ne rencontre aucun individu d'une espèce qui, dans les régions situées immédiatement au-dessous, imprimait par son abondance un caractère tout spécial à la végétation. Avec les Anogeissus se montrent le Gmelina arborea, le Cochlospermum gossypium, des Acacia, des Sapindus, des Celastrus sarmenteux, le Pterocarpus marsupium, les Grewia, les Dalbergia, des Spathodæa et d'autres Bignoniacées, etc.

Enfin la dernière région est celle qui occupe la base des montagnes en s'élevant à une hauteur de deux et quelquefois trois mille pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est la végétation tropicale indienne avec tout son luxe et son éclat. Ce sont des forêts impénétrables, composées d'arbres magnifiques dont la cime s'élève souvent à plus de cinquante mètres de hauteur. Rien n'est beau comme ces majestueux manguiers chargés à la fois de fleurs et de fruits du plus beau jaune, comme le jacquier, à feuilles entières et luisantes, sur le tronc duquel se développent des fruits dont quelques-uns pèsent jusqu'à vingt-cinq et trente kilogrammes. Les bambous y forment des touffes vraiment gigantesques, et leur chaume creux et annelé s'élève à la hauteur des plus grands arbres, et acquiert une solidité comparable à celle des bois les plus résistants.

La végétation de cette dernière zone se confond insensiblement à sa base avec celle des plaines environnantes.

Nous avons parlé tout à l'heure de ces ravins pro-

fonds, de ces vallées abruptes qui sillonnent les flancs du massif des Neelgheries, et descendent quelquesois jusque dans la plaine qui l'environne. Leur végétation ne ressemble en rien à celle des plateaux; la transition est subite. A peine le voyageur s'est-il engagé dans l'une de ces vallées, qu'il se voit tout à coup environné par une végétation luxuriante, par des arbres souvent d'une grande hauteur, comme les Lauriers, les Michilia, les Gordonia, les Andromèdes arborescentes, sur lesquels croissent des Lianes et des Orchidées épidendres. C'est dans l'une de ces vallées, dans sa partie la plus rapprochée des plateaux, que M. Perrottet a découvert cette belle fougère en arbre, à tige bifurquée, dont il n'existait jusqu'à présent aucun exemple dans la science. On sait en effet que les fougères ligneuses ressemblent, pour leur port et leur aspect général, aux palmiers et autres monocotylédonés à tige arborescente. Si l'on excepte quelques Dracana et, parmi les palmiers, le Doun ou palmier de la Thébaïde, le stipe des monocotylédonés, comme celui des fougères, est parfaitement simple et indivis. Dans l'espèce rapportée par M. Perrottet, il est parfaitement bifurqué. M. Perrottet a également rapporté et déposé au Muséum d'Histoire naturelle l'extrémité supérieure d'un Cycas bifurqué, et un stipe de Lontarus flabelliformis divisé en six branches partant toutes de points différents. Ce sont autant de faits nouveaux pour la science, et qui probablement pourraient modifier en quelques points les explications qu'on a jusqu'à présent données du mode de développement des arbres monocotylédonés. »

Pendant mon séjour dans ces montagnes j'ai fait de

nombreuses observations météorologiques que j'ai adressées à la Société asiatique de Calcutta, et cette Société a chargé M. Prinseps de m'adresser ses remercîments au nom de l'assemblée (1).

(1) ASIATIC SOCIETY OF BENGAL, INSTITUTED JAN. 6 1786.

A MONSIEUR ADOLPHE DELESSERT,

Kotagherry-Neelgheries.

Monsieur,

Je suis chargé par la Société asiatique de vous remercier pour la série des observations météorologiques faites à Madepollam et à Kotagherry, que vous avez eu la complaisance de mettre à sa disposition.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre très-obéissant serviteur.

PRINSEPS, secr.

Le 10 août 1838.

Voyage à la côte du Malabar, et retour en France par l'Égypte.

Ce voyage dans les montagnes m'avait beaucoup fatigué; cependant je ne voulais pas rentrer en France sans avoir visité la côte du Malabar. Je partis pour Calicut en passant par Paulghautcherry, continuant toujours à chasser. Un jour je fus poursuivi par quatre éléphants, qui me firent battre en retraite un peu plus vite que je ne voulais jusqu'à la lisière du bois; arrivé sur la plaine, je courus encore jusqu'à mon convoi : mais les éléphants ne me suivirent pas; ils marchèrent longtemps au bord du bois dans la même direction que nous, et, rassuré par la crainte qu'ils avaient de s'éloigner du jongle, je leur tirai plusieurs coups de fusil, ainsi que mes chasseurs. Notre feu fut assez bien nourri pour les éloigner : nous les blessames sans doute, car ils ne reparurent plus; et autant j'en avais eu peur quand ils me donnaient la chasse, autant, en ce moment, j'aurais désiré qu'ils nous suivissent encore. Après un court séjour à Calicut, je me procurai un pattmar, ou bateau côtier, afin de me rendre à Bombay. Je touchai à Mahé, établissement français, où je fus fort bien recu par le gouverneur. Je visitai successivement Tellicherry, Cannanore, Mangaloor, Goa, et enfin j'arrivai à Bombay le 4 janvier 1839.





Chute de la Rivière de Gutpurba,

Le climat de Bombay est très-agréable. Je voulus aller visiter la montagne de Mahubliswhur, où les Anglais ont établi des maisons de santé, et la chute d'eau de Gokauk, près de Belgaum. Pendant mon séjour à Bombay, je vis partir pour le Caboul un corps de cinq à six mille hommes de l'armée anglaise. Bombay est une ville très-commerçante, mal bâtie, à rues étroites et malsaines. J'eus le plaisir d'y rencontrer le capitaine Dussumier, si connu par les naturalistes français. Il voulut bien se charger du transport de mes collections.

Je me préparai alors à rentrer en France, et j'obtins passage sur le bateau à vapeur lu Bérénice. Je partis le 25 février 4839 de Bombay; le 6 mars nous débarquions à Aden, dont les Anglais venaient de s'emparer. Le lendemain, nous étions en route pour Suez; nous traversons le détroit de Bab-el-Mandeb pour entrer dans la mer Rouge: nous passâmes devant Moka, où nous prîmes un pilote, et le 14 mars nous débarquions à Suez. Le surlendemain j'étais au Caire. Sur toute la route de Suez au Caire on rencontre des tentes qui appartiennent à la Compagnie anglaise, et sont placées là pour la sûreté de la route et la commodité des voyageurs.

Je passai un jour au Caire; de là je me rendis à Alexandrie, où j'allai visiter la flotte et le palais du viceroi. Je m'embarquai sur le bateau à vapeur le Blazer, partant pour Malte, où, après avoir purgé la quarantaine, nous débarquâmes. Je profitai du peu de temps que j'avais pour aller visiter l'ancien château des chevaliers de Malte. Je quittai Malte avec le paquebot français le Minos, qui en cinq jours nous amena à Marseille en passant devant Messine, Civita-Vecchia et Livourne,

où nous débarquâmes assez de temps pour aller visiter Pise et sa Tour penchée.

Je ne fis pas un long séjour à Marseille; j'étais trop impatient de revoir ma famille. Aussi je me mis de suite en route pour Paris, où j'arrivai le 30 avril 4839, après une absence de six années, qui cependant se sont écoulées bien rapidement. Toutes mes collections sont arrivées en bon état, et elles sont bien conservées. Je dois en témoigner toute ma reconnaissance à mon oncle, M. Benjamin Delessert, qui a bien voulu donner les ordres nécessaires pour en assurer la conservation jusqu'à mon arrivée, et faire disposer un local aussi convenable que commode pour en faciliter l'arrangement méthodique, qui, grâce aux soins éclairés de mon ami le docteur Chenu, s'est fait très-promptement.



# SECONDE PARTIE.



# SOUVENIRS D'UN VOYAGE DANS L'INDE.

# HISTOIRE NATURELLE.



# INTRODUCTION.

Plusieurs rapports ayant été lus à l'Institut (1), par MM. de Blainville et Duméril, sur les nombreuses collections rapportées des diverses parties de l'Inde par M. Adolphe Delessert, nous ne chercherons pas à faire ressortir ici l'importance de celles qui ont rapport aux animaux vertébrés, car nos éloges ne pourraient rien ajouter au témoignage de ces célèbres académiciens.

Nous devons rappeler, cependant, que ce voyageur zélé a recueilli plus de douze cents Mammifères, un nombre prodigieux d'Oiseaux, des Reptiles, empaillés ou conservés dans l'alcool, une collection considérable de Poissons du Gange, et une jolie suite de Poissons des mers de l'Inde, si parfaitement empaillés et préparés qu'ils conservent toute la fraîcheur de leurs couleurs; des insectes de tous les ordres, des coquilles, des minéraux et des plantes. Ces richesses présentent un résultat d'autant plus surprenant que quatre années ont suffi pour les rassembler, et l'on peut dire que c'est une des plus nombreuses collections qui aient été rapportées en France dans ces derniers temps.

2º PART.

<sup>(1)</sup> Dans la séance du 34 août 4840. Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences par MM. les secrétaires perpétuels; 2º semestre de 4840, t. XI, p. 385 à 390.

La publication des riches matériaux contenus dans cette collection aurait nécessité plusieurs volumes, si l'on avait voulu y faire entrer tous les animaux nouveaux et intéressants pour la science. Mais le plan adopté pour le présent ouvrage ne nous a permis de donner que ce petit travail, fait sur la demande de notre ami M. Adolphe Delessert. Toute la portion qui traite des animaux vertébrés est due à la plume de ce voyageur, qui s'est fait aider, pour la description des Écureuils, par M. P. Gervais, et pour celle de quelques Oiseaux, par M. de La Fresnaye. Il a bien voulu nous confier la partie entomologique, composée ici d'un extrait du travail que nous préparions sur les insectes qu'il a recueillis. Nous aurions désiré publier un catalogue raisonné de ses récoltes entomologiques, en donnant le nom de toutes les espèces, avec la description et la figure de celles qui sont nouvelles; mais un pareil travail aurait exigé beaucoup de temps et d'espace. M. Adolphe Delessert voulant borner la relation de son voyage à un seul volume, nous avons été obligé de ne donner, dans cet appendice, qu'un choix de quelques-unes des espèces les plus remarquables dans les nombreuses nouveautés dont il a enrichi l'entomologie.

Nous aurions aussi désiré présenter des généralités sur la distribution géographique de ces insectes, comme quelques naturalistes anglais l'ont fait pour ceux de l'Afrique, de l'Inde, des monts Himalaya, etc.; mais, pour donner quelque chose de certain, il aurait fallu terminer le catalogue que nous avions commencé,

ce qui nous a été impossible dans ce moment. Nous nous bornerons donc à l'aperçu rapide qui suit.

La collection d'insectes recueillie par M. Adolphe Delessert comprend tous les ordres et forme un total de 1048 espèces différentes, dont plus du tiers est composé d'espèces nouvelles pour la science.

Cette collection est surtout précieuse pour les savants qui désirent étudier la distribution géographique des insectes propres à la partie de l'Inde parcourue par M. Adolphe Delessert: car ce voyageur a eu soin de conserver ses récoltes dans des boîtes séparées, afin que les localités ne soient pas confondues. Il a même noté les époques de capture de toutes les espèces, ce qui est d'un grand intérêt pour l'étude des mœurs de ces animaux et pour la connaissance du degré de température des lieux qu'il a visités; car on remarque les mêmes espèces prises dans la plaine ou sur le plateau des Neelgheries, à 8,000 pieds au-dessus du niveau de la mer, et qui apparaissent à des époques différentes.

Les insectes du plateau des Neelgheries sont remarquables par leur physionomie à la fois européenne et indienne. En effet, la majorité rentre dans les genres de notre France; et mème quelques-uns n'en peuvent être distingués spécifiquement (Coccinella septem-punctata, Vanessa cardui, Polyommatus bæticus, etc.), tandis que d'autres, pris sur le penchant de la montagne, appartiennent à des genres tout à fait propres à l'Inde (Ornithoptera heliacon, Sternocera chrysis, Fulgora Delessertii, Macronata flavo-maculata, Mylabris sydæ, etc.).

Si nous examinons les collections de M. Delessert, en suivant l'ordre des familles, nous voyons, toujours parmi celles des Neelgheries, que, dans les Carabiques, on remarque une magnifique Cicindèle noire et jaune, publiée par M. le comte Dejean sous le nom de Cicindela auro-fasciata, et dont une variété a été nommée Cicindela lepida par M. Gory (Magasin de zoologie, 1833, n° 96); un Scarites nouveau, plusieurs Chlænius, etc. Dans les Hydrocanthares, un Gyrin du sous-genre Orectochilus (l'Orectochilus semivestitus, Guér., Revue zool.) forme une des plus grandes espèces de cette division.

Dans les Sternoxes il y a trois Buprestes connus mais rares; un superbe Taupin, le *Ludius* (*Campsosternus*) *Delessertii*, Guér., *Rev. zool.*), plusieurs autres Taupins plus petits, une espèce établissant le passage entre les Taupins et les Cébrions, etc.

Les Malacodermes offrent plusieurs Lycus et Telephorus inédits, et un Lampyre dont la femelle a plus de sept centimètres de long.

Les Clavicornes offrent le beau Sylphe nommé *Oice-ptoma tetraspilota* par Hope, mais publié antérieurement par M. Delaporte sous le nom de *Silpha formosa*, ainsi que plusieurs Histers nouveaux.

Dans les Lamellicornes on peut citer un Ateuchus nouveau, sept ou huit jolis Ontophagus, plusieurs Euchlora, une Popilie très-grande (Popilia splendida, Guér., Rev. 2001., décrite plus tard par M. Newman sous le nom de Popilia regina), plusieurs Mélolonthes des sous-genres Ancylonycha et Anisoplia, de belles Cé-

toines, le superbe Goliath que nous avons décrit sous le nom de *Goliathus Delessertii* (*Rev. zool.*), la femelle d'un beau Lucane figuré par Olivier (*Luc. gazella*), et qu'on n'avait pas encore vu en France, et plusieurs autres espèces non moins intéressantes.

Les Mélasomes ont aussi plusieurs espèces nouvelles dans les genres *Platynotus*, *Opatrum*, *Uloma*, etc. On distingue encore une belle Lagrie et une Cistèle de grande taille.

Les Rhynchophores comprennent aussi plusieurs espèces tout à fait nouvelles dans les genres Mecocerus, Episomus, Blosyrus, Myllocerus, Astylus, Alcides, Hypsonolus, etc. On trouve aussi quatre Bostriches neufs.

C'est la famille des Longicornes qui contient les espèces les plus intéressantes : on y remarque un superbe *Pelargoderus* inédit, ainsi que cinq à six Saperdes dont plusieurs forment des sous-genres distincts; plusieurs *Obrium*, et une série de neuf ou dix espèces nouvelles de *Clytus*.

Les Eupodes ont trois espèces nouvelles de *Criocères*. Enfin les Cycliques contiennent des Galeruques, des Cassides, des Chrysomèles (*Chr. Rajah*, Guér., *Rev. 200l.*), et plusieurs Coccinelles des plus curieuses.

Si nous jetons un coup d'œil sur les Orthoptères, nous trouverons des espèces de Blattes nouvelles et d'un aspect purement indien, à côté du *Gryllus capensis*, si voisin de notre Grillon champètre. Il y a aussi un beau Criquet du sous-genre *Phymateus*, formant une espèce très-voisine du *Ph. scabiosus*, Fabr.

Les Hémiptères ont fourni l'un des objets les plus saillants de la collection : c'est une superbe Fulgore voisine de la *Fulgora maculata* de Stoll, à laquelle nous avons donné le nom de *Fulgora Delessertii* (*Rev. zool.*, 4839, p. 483). Il y a aussi plusieurs Pentatomes, des Lygées, Membraces, Notonectes, etc., entièrement inédits.

De belles et grandes Libellules représentent l'ordre des Névroptères; on observe parmi elles plus d'espèces nouvelles que d'espèces déjà décrites.

Les Hyménoptères offrent surtout deux abeilles proprement dites; l'une d'elles, très-voisine de notre *Apis mellifica*, la remplace dans ces montagnes et produit un excellent miel.

C'est dans l'ordre des Lépidoptères que les physionomies indiennes et européennes sont le mieux marquées. On trouve dans la même boîte, contenant seulement des objets pris sur le plateau des Neelgheries, des Papillons blancs du chou (du moins une espèce très-voisine de celle-ci, la *Pieris gliciria*, Cram.), des *Colias palæno* de Paris, des *Vanessa cardui*, *Lithosia pulchella*, etc.; et, à côté, le grand *Ornithoptera Heliacon*, les *Papilio Helenus*, *Severus*, *Hector*, si caractéristiques, de l'Inde.

La collection recueillie aux environs de Pondichéri n'est ni moins riche ni moins instructive, et il serait trop long d'énumérer successivement les objets neufs et intéressants qu'elle contient; nous nous contenterons de signaler seulement la belle *Cicindela princeps* de Vigors, si différente de celle des Neelgheries (*Cic. au*- ro-fasciala); un grand Taupin vert à élytres rayées de blanc, que nous avons dédié à la mémoire de Latreille; une jolie Donacie voisine de la *Donacia crassipes* d'Europe (*Don. Delessertii*, Nob., Icon. du Règne Animal, texte), et un grand nombre d'autres espèces nouvelles dans tous les ordres.

Les insectes que M. Delessert s'est procurés sur la côte Malaye, à Malacca, Singapore, Pulo-Pinang, etc., offrent aussi des espèces neuves et très-belles. Nous devons citer, parmi les Coléoptères, un superbe Orthogonius (O. lateralis., Nob.), plusieurs Lucanes, quelques Mélolonthides formant des genres nouveaux, des Calandres, la magnifique Saperde que Latreille a figurée dans le règne animal sous le nom de Saperda venosa, etc.

Parmi les Orthoptères on remarque des Phasmes très-grandes, plusieurs Mantes, une très-belle espèce du sous-genre Chæradodis (*Ch. truncata*, Nob.), des Phylloptères, un nouveau genre voisin des Truxales, et publié dans ces derniers temps par M. Westwood, sous le nom de *Systella Hopei* (*Arcana Ent.*, n° 1, pl. 4, fig. 3), une espèce du genre *Mastax* du même auteur, et plusieurs autres espèces nouvelles de grande taille. Malheureusement, et comme il arrive toujours pour ces sortes d'insectes, les individus sont moins bien conservés que les précédents; quelques-uns ont perdu une partie de leurs pattes, de leurs antennes, etc., pendant le voyage, mais ils n'en sont pas moins très-utiles pour être décrits et figurés.

On trouve dans les Hémiptères plusieurs belles espèces nouvelles de Punaises et de Cigales, diverses Aphana et Flatta de la plus grande beauté, que nous avons décrites dans le texte de notre Iconographie du Règne Animal, et deux magnifiques Fulgores, les Fulgora pyrrorhynchus, Donovan, et subocellata, de nous, dans la Revue zoologique.

Les Lépidoptères sont également riches en belles espèces; parmi les grands Papillons il s'en est trouvé plusieurs de nouveaux et que nous décrivons dans cette notice, ainsi que d'autres Lépidoptères inédits, appartenant à divers genres.

Nous devons borner là cette énumération rapide, qui aurait été trop longue si nous avions voulu indiquer tous les objets neufs et intéressants de la collection de M. Ad. Delessert. L'idée que ce court aperçu en donne suffira pour faire apprécier toute son importance scientifique. Qu'il nous soit permis cependant, pour appuyer notre assertion, de reproduire ici les conclusions du Rapport de MM. de Blainville et Duméril:

« Nous avons déjà fait observer que, pour la très-grande partie des objets de sa collection, M. Adolphe Delessert a soigneusement noté les lieux et les circonstances dans lesquels il les a recueillis; nous avons parlé de ses remarques sur les habitudes du Ratel, et nous aurions pu parler également de celles qu'il a faites sur les mœurs du Pangolin, animal qui n'est jamais venu vivant en Europe. Il paraît cependant que ses observations ne lui ont pas paru assez nouvelles pour en faire le sujet d'un

ouvrage à la manière d'Obsouville, ce qui est peut-être à regretter.

» Toutefois le dévouement que M. Adolphe Delessert a montré dans une entreprise qui a duré cinq à six ans, la manière sans prétention avec laquelle il en a présenté les résultats à l'examen et à l'étude des zoologistes, et surtout la noble générosité qui l'a porté à offrir au grand dépôt des êtres naturels le choix des objets qui pourraient y manquer, nous a paru mériter d'être pris en grande considération. En conséquence, nous proposons d'adresser à M. Adolphe Delessert des remerciements pour les matériaux intéressants qu'il a fournis à la zoologie par une persévérance courageuse et une générosité dignes du nom qu'il porte. »

Si nous avions eu plus d'espace et de temps, nous aurions présenté le dénombrement des richesses scientifiques qui ont motivé ces conclusions flatteuses; mais nous n'avons pu nous occuper que de la partie de ces collections qui comprend l'entomologie. Les insectes, au nombre de plus de 40,000 individus, formaient 4,048 espèces différentes, réparties dans les divers ordres de la manière suivante.

### DÉTAIL PAR LOCALITÉS.

| Des montagnes Neelgheries | 425 espèces. |
|---------------------------|--------------|
| De Pondichéri             | 362          |
| De la côte Malaye         | 261          |
| Total                     | 1048         |
| 2e part.                  | 2            |

## DÉTAIL PAR ORDRES.

| Aptères.      | Neelgheries Pondichéri Côte Malaye Total   | 12 espèces. 9 4 25                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coléoptères.  | Neelgheries Pondichéri Côte Malaye Total   | 172<br>186<br>65<br>423                                                                          |
| ORTHOPTERES.  | Neelgheries. Pondichéri Côte Malaye. Total | $   \begin{array}{r}     32 \\     39 \\     \hline     50 \\     \hline     421   \end{array} $ |
| Hémiptères.   | Neelgheries Pondichéri Côte Malaye Total   | 76<br>73<br>67<br>216                                                                            |
| Névroptères.  | Neelgheries. Pondichéri Côte Malaye Total  | 11<br>9<br>4<br>                                                                                 |
| Hyménoptères. | Neelgheries Pondichéri Côte Malaye. Total  | 47<br>21<br>41<br>49                                                                             |
| Lépidoptères. | Neelgheries Pondichéri Côte Malaye Total   | $ \begin{array}{r} 83 \\ 20 \\ 60 \\ \hline 163 \end{array} $                                    |

|    | ä |  |
|----|---|--|
| ١. |   |  |
|    |   |  |

#### INTRODUCTION.

DIPTÈRES.

| Neelgheries |   | 22 esp | èces. |
|-------------|---|--------|-------|
| Pondichéri  |   | -5     |       |
| Côte Malaye |   | ))     |       |
| Total       | 0 | 27     |       |

Cet aperçu des richesses entomologiques du voyage de M. Ad. Delessert, donne une idée de l'activité qu'il a déployée pour obtenir ces résultats, quand on songe qu'il s'occupait en même temps de toutes les branches de l'histoire naturelle, et qu'il tenait un journal trèsdétaillé dans lequel il a consigné une foule d'observations intéressantes que nous voudrions voir mettre au jour.

F.-E. GUÉRIN-MÉNEVILLE.



# SECONDE PARTIE.

§ 1.

# ANIMAUX VERTÉBRÉS.

PAR M. AD. DELESSERT.

BOEUF SAUVAGE DE L'INDE.

Bibos frontalis, Lambert.

(Pl. 4.)

L'animal qui forme le type de ce sous-genre est encore peu connu en Europe et n'existait pas dans les collections de Paris. Il a été publié pour la première fois par M. Lambert, sous le nom de Bos frontatis (1), que G. Cuvier adopte (2), et décrit et figuré de nouveau par Frédéric Cuvier (3), sous le nom de Bos sithetanus. Malheureusement la figure que ce savant en a donnée paraît avoir été faite d'après un dessin peu exact, car elle ne rend pas très-bien la bosse élevée que cet animal porte sur la partie antérieure de son dos; bosse qui n'est pas une simple loupe graisseuse, comme le dit M. Lesson (4), mais qui est produite par un très-grand prolongement des apophyses montantes des premières vertèbres dorsales.

Dans ces derniers temps, M. Hodgson, gouverneur et résidant à Catmadou, ignorant que MM. Lambert et Frédéric Cuvier avaient publié ce bœuf sous les noms de *Bos frontalis* et *Bos silhetanus*, en a donné une bonne description, dans les procès-verbaux de la Société asiatique du Bengale (5), en proposant, avec raison, d'en former un

<sup>(1)</sup> Trans of Lin. Soc., vol. vii, pl. 4

<sup>(2)</sup> Règne animal, 2º édit., t. 1, p. 280.

<sup>(3)</sup> Hist. nat. de Mamm., t. 111, 42e liv.

<sup>(4)</sup> Manuel de Mamm., p. 593.

<sup>(5)</sup> No 66, juin 1837, p. 499.

sous-genre des Bœufs, sous le nom de *Bibos*, mais en lui donnant un troisième nom spécifique, celui de *Subhæmachatus*. Ce nom ne peut être conservé, puisqu'il est postérieur au nom de *Frontatis*, publié par Lambert. Quoi qu'il en soit, la description du savant Anglais donnant une idée exacte de l'animal qui nous occupe, nous croyons utile de la reproduire ici.

« Après des recherches très-pénibles et coûteuses, j'ai enfin réussi à me procurer les dépouilles complètes des deux sexes du Gauri-gau. Les côtes sont au nombre de 13 paires seulement; le crâne des deux sexes est remarquable par sa grandeur et par un front large, surmonté d'une énorme crête transversale demi-cylindrique. C'est le prolongement des vertèbres dorsales seulement qui produit l'élévation extraordinaire de la partie antérieure du corps, les vertèbres cervicales n'étant nullement prolongées. L'élévation s'étend longitudinalement de la première à la dernière paire de côtes : elle est plus brusquement prononcée en avant et s'abaisse insensiblement en arrière. La plus grande hauteur de la bosse, produite par le prolongement de ces vertèbres, est de 14 pouces au-dessus de la colonne dorsale, et c'est la troisième vertèbre, à partir de l'extrémité antérieure, qui atteint cette hauteur. C'est cette particularité qui rend l'animal très-remarquable; il est Bœuf, ou classé comme tel, par le nombre de ses côtes et par la forme générale de son crâne, mais il s'en distingue suffisamment, comme un sous-genre ou type séparé, par le plus grand développement du front, par la grandeur remarquable de sa crête frontale et par la saillie des vertèbres dorsales : cette dernière particularité ostéologique donne à cet animal l'apparence d'un Chameau ou d'une Girafe, en faisant toutefois abstraction de la tête.

» J'appelle ce type Bibos; c'est un nom qui est également bon, soit qu'on suppose qu'il indique un Bœuf d'une grandeur extraordinaire (comme Bis et Bos) ou un animal tenant du Bison ou du Bœuf (quasi Bi-Bos). Vous vous rappelez mes dessins du crâne, comparés à ceux du Buflle privé et sauvage et du Bœuf commun; personne ne pourrait, en voyant ces caractères, supposer que cet animal est un Bison, si on admet l'exactitude des descriptions de Cuvier. Quant à moi, j'ai toujours considéré le Gauri-gau comme un chaînon séparé entre le Bœuf et le Bison; mais c'est tout récemment qu'en me procurant des squelettes complets des deux sexes, j'ai été à portée de vérifier le fait. Je ne doute pas que l'Urus des anciens (qui ne nous est connu que par des crânes fossiles) ne soit un Bibos,

c'est-à-dire un animal du même type que notre Bœuf sauvage des forêts vierges et autres lieux déserts. Je ne pourrais décider si mon animal est le *Gaurus* ou le *Gavoœus* des auteurs, car il n'y a point de description assez claire de l'un ou de l'autre de ces animaux. Quelques-uns appellent le *Gauri-gau* Bœuf, d'autres *Bison*; ce qu'il est en réalité, je ne le sais pas: en conséquence, je dois donner à mon type un nom distinct, soit *Subhæmachatus*.

» Ainsi donc, le Gauri-gau des forêts élevées est le Bibos Sub-hamachatus, Nob., et forme le type du nouveau sous-genre Bibos. La Société en aura actuellement une description très-exacte et minutieuse : d'un côté les particularités ostéologiques déjà mentionnées donnent à notre animal un caractère frappant de nouveauté, et de l'autre donnent un nouvel intérêt à tout ce que les anciens nous ont appris sur leur Urus.

» Les poils sont aussi fournis et aussi couchés que ceux du Bœuf; seulement ils sont un peu plus allongés, et frisés sur le front et les cuisses. Ses couleurs sont en général brunes ou noires, ou variées de noir et de blanc. La queue est très-courte et ne descend pas jusqu'au jarret. Toutes les particularités de la structure de cet animal retombent dans le caractère du sous-genre, et ses caractères spécifiques peuvent être décrits en deux mots: Le grand Bibos indien sauvage, avec les poils fournis et couchés, d'une couleur noire ou brune, ayant 10 pieds depuis le museau jusqu'à la queue, et 5 1/2 de haut aux épaules. Gauri-qau de l'Indostan. »

J'ai tué plusieurs individus mâles et femelles de cette belle et rare espèce à Tullamaley, dans le Mysore, à 20 mille des Neelgheries, plateau situé aux confins du Malabar. J'en ai tué quelques individus à la base de ces mêmes montagnes, qui sont élevées d'environ 7,800 pieds. On m'a dit qu'on le trouvait aussi dans le Travancor, où on le prend avec des filets.

Ce Bœuf est très-sauvage et naturellement très-hardi, et il se défend facilement contre tous les animaux féroces. On ne le trouve qu'à la hauteur de 3 à 4,000 pieds environ au-dessus du niveau de la mer, sur le penchant des montagnes. J'en ai trouvé dans les montagnes de Shewroy-Hill près de Salem, dans le Carnatic; on l'a tué aussi près de Gingée, à 60 milles N.-O. de Pondichéri, et, d'après le rapport de personnes dignes de foi, il paraîtrait qu'on l'a tué fréquemment sur toutes les Gates, qui s'étendent depuis Surate jusqu'au cap Comorin. Étant cette année à 200 milles de Bombay, sur la montagne de

Mahabuliswhur, des chasseurs anglais m'ont dit l'avoir tué dans le voisinage. Enfin, il paraît qu'il est répandu, en plus ou moins grande adondance, depuis Surate, en suivant les divers plateaux qui se trouvent intermédiaires entre le Népaul et les Gates, jusqu'au Sylhet, district situé dans le Bengale. On m'a même assuré que ce Bœuf est répandu dans la chaîne des Gates qui longe la côte de Coromandel.

Les Anglais qui habitent l'Inde donnent au Gauri-gau ou Gungli-gau les noms de Sythet-Catle, de Gyall et de Byson. Les habitants du Carnatic et de Pondichéri l'appellent, en langue tamoul, Câte-yrme, ou Buffle des bois.

J'ai rapporté plusieurs peaux préparées des deux sexes de ce bel animal, ainsi que des crânes, et j'ai déposé le plus bel individu dans

les collections du Muséum de Paris.

## CHIEN SAUVAGE DE L'HYMÁLAYA.

Canis primævus. Hodgson.

(Pl. 2.)

Le Chien sauvage, ou *Buànsû* des Népaulais, habite toute la contrée de la chaîne du bas Hymalaya, depuis le fleuve *Sutledge* à l'ouest, jusqu'au fleuve *Brahmapoutroum* ou le *Burampoutre* à l'est.

Les caractères de cette espèce de Chien sauvage sont d'avoir six molaires seulement à la mâchoire inférieure; son poil est serré; les pieds sont courts de poil jusqu'en bas; ses oreilles sont assez grandes et droites. Sa queue est couverte d'une touffe de poils raides à son extrémité; il est d'une longueur moyenne, d'un roux prononcé sur le manteau et jaunâtre inférieurement.

Le Buànsû, ou Chien sauvage du Népaul, dit M. Hodgson (dans les Recherches asiatiques, volume 18, partie II, page 223), habite la partie élevée qui est à une égale distance des montagnes de neige et des plaines, ou, en d'autres termes, il se tient dans la région moyenne du Népaul; mais il émigre fréquemment dans les parties du sud, et quelquefois dans les districts du nord. Ses limites d'émigration sont, à l'est et à l'ouest, autant qu'il m'a été possible de le con-

naître, Kali et Fista, et, comme j'en ai été informé de bonne source, du Sutledge au Burampoutre. Des Chiens sauvages, probablement n'offrant aucune différence matérielle avec ceux du Népaul, sont rencontrés également dans le Vindhya, les Ghâtes, les Neetgheries, les montagnes de Kaysa, et finalement dans la chaîne s'étendant depuis Mirzapour jusqu'à celle d'Orixa et à la côte de Coromandel.

S'il m'était permis d'ajouter quelque chose aux renseignements pleins de précision et d'exactitude que donne le savant M. Hodgson. je pourrais dire qu'ayant habité près de trois ans la côte de Coromandel, à Pondichéri et ses environs, et ayant exploré ces contrées avec soin pour y faire des collections zoologiques, il m'est arrivé fréquemment d'entendre parler de la même espèce de Chiens, et même d'en voir quelquefois aux diverses chasses ou tracs que je faisais aux grands Mammifères. Enfin, après bien de la peine, j'ai fini par m'en procurer un, tué dans les environs de Gengy, à la côte de Coromandel, près des Gates. Là même, il y a quelques années, en janvier 1836, j'ai pris, aidé d'un de mes chasseurs, un jeune faon d'axis, ou cerf moucheté, qui venait d'être mordu et chassé par trois Chiens de cette espèce, lesquels aboyaient à peu près comme nos Chiens courants d'Europe; ce Chien n'est connu que par les chasseurs à la côte de Coromandel, où il est nommé par les indigènes Chennayes ou Tamouts.

Je puis ajouter que j'ai rencontré plusieurs fois cette espèce de Chiens dans les montagnes de Neelghêries en bandes de trois à quatre, chassant en plein jour. Jamais je n'ai pu en tuer d'autre que celui que j'ai rapporté en Europe : il figure au jardin des plantes de Paris dans les galeries zoologiques. Ce Chien sauvage chasse le jour et la nuit, mais principalement pendant le jour. Six, huit, ou dix réunis poursuivent leur victime, chassant plutôt par l'odorat à la piste qu'à vue, comme le lévrier. Ils parviennent à obtenir leur proie plutôt à force de persévérance qu'en employant la ruse, ce qui leur arrive cependant quelquefois.

La proie du *Canis primævus* ou Buansû consiste en lièvres, en Buffles sauvages ou domestiques et en plusieurs espèces de Cerfs ou d'Antilopes. Quelquefois les Buffles qui sont à pâturer dans les districts éloignés des habitations deviennent la proie de cet animal. Jamais l'homme n'a été attaqué par ce chien.

Le Buansû ne se terre pas à la manière du Loup et du Renard,

2º PART. 3

mais habite dans les cavités naturelles des rochers, à la manière des Chacals du Népaul.

#### ÉCUREUIL DE DELESSERT.

#### Sciurus Detessertii. Gervais.

(Pl. 3 et 4.)

La jolie famille de Mammifères à laquelle notre Écureuil sert de type, est, sans contredit, une des plus naturelles de l'ordre des Rongeurs. Les Marmottes, intimement liées aux Tamias par les Spermophiles et les Ptéromys, qu'on pourrait appeler des Marmottes volantes, tant certains de leurs organes, et en particulier leur crâne, ressemblent à ceux de ces animaux, lui appartiennent également. Tous les Sciuriens ont des caractères faciles à saisir, et leur tête osseuse confirme très-bien, par sa forme, leur séparation en un groupe particulier. L'absence de perforation palatine, la position des trous incisifs de chaque côté du bord interne des os de ce nom, et surtout la petitesse du trou sous-orbitaire, sont autant de caractères distinctifs des Sciuriens. Les Myoxus, qu'on place fort souvent dans la même catégorie que les Écureuils, sont, au contraire, un genre de Muséides, comme la forme de leur trou sous-orbitaire contribue à le prouver, et, au contraire, les Castors, presque toujours réunis aux Myopotames, etc., paraîtront bien plus voisins des Sciuriens, et, en particulier, des Marmottes, qu'on ne l'admet généralement, si, abstraction faite de la forme de leurs molaires, en rapport avec un régime spécial, ainsi que de leurs pattes et de leur queue, dont la disposition est en harmonie avec la nature des lieux qu'ils fréquentent, on étudie leur structure générale avec plus d'attention. Leur squelette, en effet, n'est pas sans analogie avec celui des Marmottes, et leur crâne a la forme générale caractéristique des animaux de ce genre. Les Castors sont même les seuls Rongeurs qui aient le trou sous-orbitaire des Marmottes et des Écureuils (1), et l'on sait tout le

<sup>(1)</sup> Les Ascomys, quoique assez semblables aux Sciurus, Arctomys et Castors par la petitesse de leur trou sous-orbitaire, ce qui les éloigne aussi des Ctenomys et des Aspalomys, ainsi que nous l'avons fait remarquer dans la partie mammalogique du voyage de la Bonite, s'éloignent aussi de tous ces animaux par la direction du canal dont il s'agit et par la forme de leur crâne.

parti que l'on peut tirer des particularités de ce trou pour la classification des animaux de cet ordre. On pourrait donc voir dans le Castor le représentant aquatique de la tribu des Arctomys, comme dans le Pteromys, l'animal aérien du même groupe.

L'extérieur des Écureuils, celui des Tamias et celui des Marmottes, ne les fait pas toujours distinguer avec une égale facilité. Il est des cas aussi où les couleurs de ces animaux n'ont rien de bien caractéristique dans leur répartition; leur système dentaire lui-même n'offre pas d'assez grandes variations pour qu'on y ait constamment recours. Le nombre des espèces est cependant fort considérable, et chaque jour on en fait connaître de nouvelles. Les dents sont plus ou moins tuberculeuses, assez différentes par leur couronne, dans les Marmottes et quelques autres, de ce qu'elles sont chez les Écureuils proprement dits, leurs tubercules étant plus saillants chez les premières et presque en collines transversales, ce que l'usure rend beaucoup plus manifeste. Leur nombre est généralement de quatre paires à chacune des mâchoires (1). Dans beaucoup d'espèces il y a toutefois cinq paires de molaires supérieures, et la nouvelle dent de chaque côté est la plus petite de toutes; sa place est avant les quatre autres. Chez les Marmottes cette dent est plus forte que celle des Écureuils, et, dans ces derniers, elle est souvent si faible, que divers observateurs, F. Cuvier entre autres, et G. Cuvier, la voyant dans certains crânes et ne la retrouvant pas dans d'autres, l'ont considérée comme caduque, et, par conséquent, comme dépourvue d'importance réelle.

Le fait est que cette dent est aussi fixe que la première fausse molaire supérieure des Chauves-Souris, appelée également la caduque, et que M. de Blainville nomme dent gemmiforme, et qu'elle est, dans ses proportions aussi bien que dans ses formes, très-bonne à consulter pour la distinction des espèces. Il ne faudrait pas toutefois exagérer sa valeur et distinguer les Écureuils en deux groupes, suivant qu'ils manquent de cette dent ou qu'ils en sont pourvus. La forme du crâne de ces animaux donne des caractères d'un ordre supérieur et dont Illiger, G. et F. Cuvier se sont déjà servis avec avantage.

C'est par la forme du crâne, ainsi que nous l'avons dit plus haut,

<sup>(1)</sup> M. Hodgson donne à son Sc. lokrioides six molaires à chaque machoire; et comme il dit à ce sujet que, d'après le Règne animal de Cuvier, tous les Écureuils ont huit dents, il n'est guère possible d'admettre qu'il se soit trompé. Je laisse à ceux qui verront le crâne du Sc. lokrioides le soin d'expliquer cette singularité.

qu'on peut démontrer les rapports qui existent entre les Marmottes et les Castors.

Les Ptéromys se lient plus intimement encore aux Marmottes par la nature de leur tête. Une même affinité a lieu entre les Sciuroptères et les Tamias; et, parmi les Écureuils proprement dits, la forme du crâne permet, par ses variations de second ordre, la distinction de plusieurs sous-genres.

#### SI.

1. G. Cuvier a séparé les Guerlinguets ou *Macroxus*, à cause de la forme de leur crâne, et son frère a démontré la justesse de cette remarque dans un mémoire spécial.

Les Guerlinguets ont le crâne assez court, comme renflé, peu courbé; leurs dents molaires supérieures sont au nombre de quatre paires seulement.

Les autres espèces de la tribu des Écureuils proprement dits peuvent encore donner lieu à des remarques analogues, ainsi :

- 2. Le crâne est aplati et élargi au chanfrein, et les os du nez sont courts et busqués dans les grands Écureuils indiens qu'on a nommés *Sciurus matabaricus*, *maximus*, *aureiventer*, etc. Ces animaux, de même que les Guerlinguets, manquent de la dent gemmiforme.
- 3. Chez d'autres, également indiens, le crâne est assez semblable, par sa cavité cérébrale et son chanfrein, à celui des précédents; mais sa face est un peu plus étroite, et les os propres du nez y sont moins arqués: tels sont les Sc. Rafflesii, hippurus, flavimanus, griseiventer, bilineatus et bivittatus. Tous ont une cinquième paire de molaires supérieures; mais ces dents sont toujours petites et presque gemmiformes.

Le Sciurus bivittatus ou Toupaie était considéré par G. Cuvier comme un Macroxus; mais il nous paraît évident que les vrais Macroxus (Sc. æstuans, etc.) sont américains, et qu'ils diffèrent moins des Écureuils d'Europe que des prétendus Macroxus indiens dont nous venons de parler.

4. Certains Écureuils africains ont aussi une forme spéciale : le front plat, la face assez courte, la partie crânienne non bombée, quatre paires de molaires aux deux mâchoires. Le Se. annulatus, du

Sénégal; une autre espèce, du Maroc (1); et le *Sc. abyssinicus*, Ehr., type du genre *Xerus* de ce naturaliste, sont dans ce cas.

- 5. L'Amérique septentrionale a des Écureuils à crâne plus allongé, plus courbé, et dont les os du nez sont un peu inclinés. Ils ont tantôt quatre, tantôt cinq paires de molaires supérieures; mais la cinquième, lorsqu'elle existe, est fort grêle et presque aciculaire. Le Sc. capistratus et beaucoup d'autres appartiennent à cette section.
- 6. Un dernier groupe est celui du Sc. stramineus et de l'Écureuil à ventre roux, tous deux de l'Amérique intertropicale. Leur front est un peu bombé, la courbe de la face supérieure du crâne est brisée à la ligne interoculaire; mais la forme est également plus allongée et le chanfrein moins élargi que dans les Macroxus ou dans les Écureuils des quatre premiers groupes.

#### § II.

Il y a aussi des Tamias dans plusieurs parties du globe; mais ils n'offrent pas, comme les Écureuils, la particularité d'une forme de crâne, pour ainsi dire, propre à chaque pays. Par la forme étroite et un peu arquée de leur tête, par leurs habitudes plus terrestres, les Tamias approchent davantage des Spermophiles; ils ont aussi les tubercules des dents plus saillants que chez les Écureuils qui précèdent, et leur cinquième paire de dents molaires, lorsqu'elle existe, est un peu plus considérable que celle de ces animaux, ce qui est un nouveau trait de ressemblance entre eux et les Tamias.

(1) Sciurus Getulus. Nous rapportons cette jolie espèce d'Écureuil au Sciurus Getulus, dont la connaissance est encore si incomplète. Elle nous a été communiquée par M. Parzudacki, et il y en a eu, à la ménagerie du Muséum, deux exemplaires envoyés de Mogador (Maroc) par M. Delaporte. Le Sc. Getulus a les oreilles trèscourtes et sans pinceaux; il est gris-brun légèrement lavé de roussâtre un peu plus foncé sur le dos et gris en dessous. Deux bandes blanchâtres vont de chaque côté de l'épaule jusqu'au croupion, et sont séparées du gris des flancs par une bande brunâtre comme au dos; la queue n'est pas distique, mais un peu en panache; ses poils roux sont annelés de blanchâtre et de noir, mais elle-même ne paraît pas annelée; elle a un peu de roux-pâle à sa base, et la face externe des membres est lavée de la même couleur. La tête passe au gris ainsi que le dessous des yeux et de la june

Cet Écureuil tient du Fossoyeur et du Palmiste par ses couleurs. Plus petit que le premier, supérieur au second, il a les poils aussi doux que ceux de ce dernier; mais son crâne et la forme de ses dents l'éloignent de tous deux.

Nous renvoyons, pour la synonymie du Sc. Getulus, à ce qu'en disent les auteurs, et en particulier Fischer dans son Synopsis mammalium.

Aux Tamias appartiennent des espèces américaines (Sc. hudsonius (1), striatus, etc.); d'autres africaines (Sc. erythropus et fossor) et d'autres de l'Inde. Ces dernières avaient déjà été signalées, par F. Cuvier (2), comme un sous-genre à part, sous le nom de leur principale espèce, le Palmiste. Elles ont \( \frac{5}{4} \) molaires au lieu de \( \frac{4}{4} \), comme les vrais Tamias, et, comme leur pouce est nul ou rudimentaire, M. Lesson les a aussi distingués en un genre à part, sous le nom de Funambutus (3); mais l'absence du pouce antérieur n'est pas un caractère aussi important qu'il le paraît d'abord, et, ce qui le prouve, le Sc. insignis, qui est un Palmiste par son système de coloration aussi bien que par son crâne et ses dents, a un pouce comme les Tamias américains et les prétendus Macroxus asiatiques, avec lesquels il est classé, à tort, par quelques naturalistes. Ainsi donc il faut admettre présentement quatre espèces d'Écureuils tamias dans l'Inde: Sc. patmarum, tristriatus, Detessertii et insignis.

Le Sciurus Delessertii (pl. 3), dont nous avons déjà publié la description dans les *Bulletins de la Société philomatique* (4), nous présente les caractères suivants :

Pelage roux, brun-olivacé en dessus, formé de poils bruns à leur base et finement annelés, dans leur seconde moitié, de noirâtre et de jaunâtre; le dessous du corps lavé de jaune-sale, non tiqueté; l'indice sur le milieu du dos de trois petites bandes brunes, séparées par du fauve-olivacé ; tête et face externe des membres de la couleur du dos; le jaune un peu plus abondant sur les pattes postérieures; queue non distique, entièrement velue, d'une teinte olivacée un peu plus jaune que celle du corps, à cause de la plus grande étendue des trois ou quatre anneaux jaunes de chaque poil, plus fournie à sa base qu'à son extrémité, qui est appointie et dont les poils sont presque entièrement noirs. Quatre doigts en avant, cinq en arrière; paume et dessous des pattes postérieures nus jusqu'au talon; oreilles médiocres, sans pinceau, garnies de poils courts; moustaches noires; dents 4, incisives 5, molaires tuberculeuses. La molaire antérieure assez développée, ayant un talon interne et un tubercule saillant. Tête osseuse assez renflée dans sa partie crânienne, arquée, front et os du nez un peu inclinés; face étroite.

<sup>(4)</sup> Type du genre pour Illiger, Prodromus mammalium.

<sup>(2)</sup> Mém. mus., f. X, pl. 40, f. 2.

<sup>(3)</sup> Illustrations de zoologie.

<sup>(4)</sup> L'Institut, 1841.

Corps et tête, 13 centim.

Queue avec ses poils terminaux, 14 centim.

Cette espèce a été rapportée du plateau des Nil-Gerrhies, dans l'Hindoustan, par M. Adolphe Delessert, auquel on doit des collections fort nombreuses et très-importantes recucillies pendant un séjour de plusieurs années dans ces contrées.

#### EXPLICATION DES PLANCHES 3, 4, 5, 6.

- Pl. 3. Fig. 4, Sciurus Delessertii; fig. 2, sa patte intérieure; fig. 3, sa patte postérieure.
- Pl. 4. Fig. 4-4. Crâne et dents du Sc. Delessertii; fig. 5-8, crâne et dents du Sc. insignis F. Cuv.
  - Pl. 5. Fig. 4-4. Crâne et dents du Sc. Rafflesii Horsf.
  - Pl. 6. Fig. 4-4. Crâne et dents du Sc. aureiventer 1s. Geoff.

#### VERDIN CURVIROSTRE.

authusius.

#### Chtoropsis curvirostris. Swainson.

(Pl. 7.)

Cette nouvelle espèce a le plumage le plus agréablement varié : tout le dessus est vert-pré un peu doré, se nuançant insensiblement d'olivâtre sur la tête et de jaunâtre sur les sourcils et derrière les yeux. Les lorums, le dessous des yeux, la région des oreilles, la gorge, tout le devant du cou, ainsi que le haut de la poitrine, sont noirs, couleur qui sur cette dernière partie se reslète un peu en bleu de roi trèsfoncé. De chaque côté du bec, une bande d'un beau bleu-barbeau, en forme de moustache, borde la gorge latéralement et descend jusque sur le cou. Le bas de la poitrine, le ventre et le reste du dessous sont d'un jaune mordoré. Les petites couvertures de l'aile, à barbes allongées et décomposées, forment, sur son pli, une sorte d'épaulette du plus beau bleu-luisant d'aigue-marine. Les moyennes et grandes couvertures, les rémiges primaires et secondaires, et les rectrices, sont noires; mais toutes ont leurs barbes extérieures d'un beau bleuindigo plus foncé sur les couvertures que sur les rémiges et les rectrices; les troisième, quatrième, cinquième et sixième rémiges sont finement bordées de gris-blanc avant leur extrémité, et la dernière rectrice latérale est striée de roux à sa pointe et sur sa tige. Le bec est noir, allongé, très-comprimé, comme celui du Verdin à front d'or,

mais un peu plus arqué, ce qui lui donne entièrement l'apparence d'un bec de Philédon; les pieds sont de couleur plombée.

Longueur totale de la peau non montée, 20 cent. 1/5.

Il se trouve dans l'Inde, dans le Bottan ou Boutan.

Un second individu, qui nous paraît la femelle ou un jeune de la même espèce, diffère de celui-ci en ce que tout le dessus, les ailes et la queue sont d'un vert-pré intense et uniforme. Les premières rectrices seulement ont leurs barbes extérieures bleuâtres, et les premières rémiges les ont grisâtres. Tout le dessous est d'un vert plus pâle et un peu teinté de jaunâtre, avec le milieu du ventre et de l'abdomen et les couvertures inférieures de la queue jaune-mordoré, mais plus pâles que chez le premier individu, qui sans nul doute doit être un mâle adulte. Les moustaches bleues sont également beaucoup moins prononcées et plus pâles. La couleur mordorée du ventre, quoique moins vive, et l'entière conformité du bec ne nous laissent pas douter que ce ne soit la même espèce.

Cette espèce a été d'abord publiée sous le nom de *Chloropsis auriventris* (*Mag. zool.*, 1840, Ois., pl. 17), nous lui avons restitué le nom que Swainson lui avait imposé antérieurement.

## GOBE-MOUCHE (Siva) STRIGULE.

Muscicapa (Siva Hodgson) Striguta. Hodgson.
(Pl. 8.)

Cette jolie espèce indienne est une de celles dont les caractères mixtes sont des plus embarrassants pour la classification. Son bec, quoique garni de poils à son ouverture, est plutôt comprimé que déprimé, comme chez les vrais Gobe-Mouches; ses ailes et sa queue étagée, offrant des teintes d'un orangé vif, semblent devoir le ranger près des Gobe-Mouches *flammea* et *miniata* du même pays, mais ses tarses et ses doigts forts et longs l'en éloignent. Ses ailes sont singulièrement courtes et arrondies; leurs pennes sont régulièrement étagées de la première à la quatrième, qui est encore un peu plus courte que la cinquième : celle-ci, la sixième et la septième, sont égales et les plus longues. Le dessus est d'un olive grisâtre, mais toutes les plumes qui recouvrent la tête et la nuque sont d'un roux-mordoré

olivâtre plus foncé. Vers leur centre elles sont allongées, lancéolées et disposées en forme de huppe assez touffue. Les ailes sont noires; mais les primaires sont finement bordées, à l'extérieur, du jauneorange le plus vif; quelques-unes de leurs grandes couvertures, d'un noir profond, forment une tache qui ressort sur ce jaune à leur base: les rémiges secondaires et tertiaires sont terminées de cendré-pâle; les trois dernières les plus rapprochées du dos, qui sont noires, ont leurs barbes externes gris-cendré terminé de la première couleur. ce qui forme une bande cendrée sur la partie interne de l'aile. La queue, assez fortement étagée, est noir terminé de blanc-jaunâtre. Les quatre rectrices médianes sont d'un brun marron à leur base. qui s'étend jusqu'à moitié de leur longueur. Les quatre latérales, de chaque côté, ont leur bord externe et leur extrémité d'un jaune orangé. Cette couleur couvre le menton et la gorge, et est encadrée de noir, qui forme, de chaque côté, une sorte de moustache se prolongeant jusque derrière l'oreille, et formant quelques stries transverses sur le devant du cou, qui, ainsi que la poitrine et tout le dessous, est d'un jaune-paille, avec les flancs olivâtres. Le bec est couleur de corne, avec la mandibule inférieure jaunâtre. Les pattes sont couleur de plomb; les tarses et les doigts sont assez forts, ainsi que l'ongle du pouce.

Longueur totale, 15 centimètres 1/2.

Cette espèce vient du Bottan, dans l'Inde. Nous lui avons restitué le nom que M. Hodgson lui a donné (Corbyn's indian review, II, p. 93, 1837), en abandonnant celui de *M. variegata* (Mag. zool., 1840, ois. pl. 19).

## MARTINET (Chœtura) A PIEDS NUS.

Cypselus (Chœtura, Hodgson) Nudipes, Hodgson.

(Pl. 9.)

Ce martinet fait partie de ce groupe d'espèces remarquables par une queue courte, coupée carrément, et dont tous les tuyaux se prolongent au delà des barbes en forme d'épines très-roides et très-acérées. Le dessus de la tête et du cou, les scapulaires, les petites et moyennes couvertures de l'aile, l'extrémité des rémiges, les rectri-

ces et leurs couvertures supérieures sont d'un vert à reflets bleuviolet d'acier bruni. Tout le dos et le croupion sont d'un noirâtre-enfumé s'éclaircissant insensiblement vers le milieu du dos, de manière à y former une large tache blanc-sale. Les trois dernières rémiges, près du dos, ont leurs barbes internes entièrement blanches. Tout le dessous et les côtés du cou sont du même ton noirâtre-enfumé que le dos; la gorge et tout le devant du cou, les flancs, l'anus, les couvertures inférieures de la queue et les plumes qui recouvrent les jambes sont d'un blanc pur. Bec et pattes noirs.

Longueur totale de la peau non montée, 18 cent. 3/4.

Il vient du Bottan, dans l'Inde.

C'est le *Cypselus leuconotus* (Mag. zool., 1840, ois., pl. 20). Hodgson lui a donné antérieurement le nom que nous adoptons (Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, v, p. 779).

#### FRANCOLIN DE HARDWICKE.

### Francolinus Hardwickii. Gray.

(Pl. 40.)

Cette espèce, d'après la petitesse de son bec et l'allongement de sa queue, est tout à fait voisine du Francolinus spadiceus de Latham. La tête, le cou en entier et le haut de la poitrine sont noirs; mais toutes ces parties sont variées de lignes, de taches et de bandes blanches. Tout le dessus du corps, depuis le bas du cou, ainsi que les couvertures des ailes sont d'un brun cannelle; mais chaque plume est terminée par une tache blanche bordée de noir en avant et postérieurement. Ces taches sont petites et triangulaires sur le dos, plus grandes et de forme variée sur les couvertures, qui sont en grande partie d'un vert bronzé avec leurs tiges blanches terminées par une tache de même couleur. Les rémiges et les rectrices sont d'un noir obscur avec quelques reflets bronzés. La poitrine et le ventre sont d'un roux pâle ou couleur nankin parsemé de petites taches triangulaires noires; l'abdomen et les flancs sont du même brun cannelle que le dos et également couverts de taches blanches bordées de noir. Le bec est petit et noir, les pieds paraissent d'un noir plombé; les tarses sont armés de deux éperons très-droits et coniques. Longueur totale, 32 centimètres 4/2.

La femelle est partout d'une nuance sombre, couleur de fumée, avec les couvertures des ailes finement bordées, à leur extrémité, d'une nuance plus foncée; le dessus de la tête et du cou est noir, et les plumes sont roux-cannelle dans leur milieu. Cette dernière couleur règne sur le front au-dessus et au-dessous des yeux. La gorge et la poitrine sont d'un roussâtre sale. Les tarses n'ont qu'un éperon court, obtus, tuberculiforme.

Cette espèce habite les environs de Pondichéri. C'est le *Francolinus nivosus* (Mag. zool., 1840, ois., pl. 18) publié antérieurement sous le nom que nous lui conservons dans les Illustrations of indiau zool. I, tab. 39.

## MERLE A BONNET NOIR.

# Turdus (S. G. Merula) Nigropileus de La Fresnaye.

M. tota cinereo ardesiaca, alis caudaque paulo obscurioribus, remigibus primariis extus cinereo marginatis, pileo nigro; subtùs paulo pallidior; parum rufescente tincta, ano albescente, tectricibus caudæ inferis cinereis, illarum scapis albidis; rostrum pedesque flava. — Long. tot. 26 4/2 cent.

Cette nouvelle espèce, la quatrième de l'Inde, qui par sa coloration presque noire uniforme et la teinte jaune de son bec rappelle notre Merle d'Europe, offre de grands rapports avec les *Turdus pæcitopterus*, Horf., et *unicolor*, Gould, tous deux des monts Hymalaya; mais elle diffère du premier par ses ailes sensiblement plus courtes et leur teinte uniforme, et du second en ce qu'elle n'a pas les épaules rousses en dessous: elle diffère aussi du *Turdus collaris*, Sorel, *Revue Zool.*, 1840, page 2.

## TIMALIE PRESQUE ROUSSE.

## Timalia subrufa. Terdon.

T. supra tota rufescente-brunnea, plumis frontalibus rigidis, cinerascentibus; subtus rufa, ventre abdomineque pallidioribus; rostrum breve, altum, valde curvatum, huic Timaliæ thoracicæ simile sed paulo brevius, nigrum, mandibula supera basi ad rictum tantummodo, infera tota flavis, hac apice nigro lineata; pedes fuscescentes. — Long. tot. 25 cent.

M. de La Fresnaye avait donné à cette espèce le nom de *Timatia pæcitorhyncha*, dans la Revue zoologique, 1840, p. 65; mais comme M. Terdon l'a nommée *Timatia subrufa* deux ans auparavant (Madras Journ. for litterat. and science, n° 24, 1838), nous avons dû lui laisser le nom le plus anciennement publié.

#### CRATEROPE DE LA FRESNAYE.

# Crateropus Lafresnayii. Ad. Delessert.

Supra totus olivaceo-brunneus, pileo toto fusco-ardesiaco, capistro, loris regioneque post-oculari nigris; superciliis latis a capistro ad nuchan sordide albidis. Subtus rufo-cinnamomeus, mento gulaque nigris, rectricum scapis rufescentibus; rostrum gracile, rectum; pedibus fuscescentibus. — Long. tot. 22 cent.

Nota. Nous adoptons, pour cette espèce indienne, le nom générique Crateropus de Swainson, plutôt que celui de Cinclosoma parce que ce savant a restreint celui-ci aux espèces australiennes, d'après des caractères distincts et particuliers, et que, quant à celui de Ianthocincla, donné par Gould à ces espèces indiennes, M. Swainson réclame une antériorité de quatre ans pour celui de Crateropus.

Nous avons changé son nom spécifique parce que M. Terdon, dans le journal que nous venons de citer, a donné le nom de *Crateropus Delessertii* à une autre espèce.

### CRATEROPE A TÊTE GRISE.

# Crateropus griseiceps. Ad. Delessert.

(Revue zool., par la Société Cuvierienne, 4840, p. 401.)

Cette espèce de Merle, à ailes courtes et à très-fortes pattes, fait partie du genre *Crateropus* de Swainson; le dessus et les côtés de la tête et du cou sont d'un gris obscur, plus foncé et noirâtre au devant et autour des yeux, et sur la région des oreilles. Cette couleur se fond, depuis le bas du cou, dans le brun sombre qui couvre tout le dessus du dos et prend une teinte cannelle sur le croupion et les couvertures supérieures de la queue. Les ailes sont de la couleur du dos, mais la queue est d'un noir sombre ou couleur ardoise foncée; la gorge, le devant du cou et la poitrine sont blancs, un peu teints de gris roussâtre sur cette dernière partie; le ventre, les flancs et l'abdomen sont d'un roux vif. Le bec est allongé, fort, presque droit, avec la mandibule supérieure noirâtre à sa base, couleur de corne dans le reste, et l'inférieure d'un jaune pâle. Les pattes singulièrement fortes, avec le pouce et son ongle très-developpés, sont d'un jaunâtre livide.

Longueur totale, 25 cent.

#### GOBE-MOUCHE RUFULE.

# Muscicapa rufula. De La Fresnaye.

Corpore toto caudaque viride-rufis; pileo, nucha, capitis lateribus alisque nigro-fuscis, lora circuitusque oculorum parum rufescunt. Rostrum nigrum, breve, non depressum, fere conicum magis adhuc quam in nostra Muscicapa luctuosa. Pedes lividi. — Long. tot. 44 3/4 cent.

Cette petite espèce, moindre d'un quart que notre Gobe-mouche becfigue, est remarquable par son bec non déprimé, peu élargi et presque conique, comme celui des Gobe-moucherons d'Amérique de Temminck.

#### PIE DU BOTTAN.

## Pica Bottanensis. Ad. Delessert.

(Revue zool. de la Société Cuvierienne, 4840, p. 400.)

En comparant cette Pie indienne avec notre espèce européenne, on retrouve une telle similitude de plumage, une telle conformité dans la distribution des couleurs, que, malgré ses dimensions beaucoup plus fortes, on est tenté au premier abord de la regarder comme une simple variété. Mais notre *Corvus pica*, qui se retrouve dans tout le nord de l'Asie jusqu'au Japon, et même dans l'Amérique du nord, n'y offre point du tout ces différences de proportions, et dernièrement encore M. Temminck, la signalant comme se trouvant au Japon, d'où il l'a reçue, ajoute que cet individu japonais ne diffère en rien de ceux d'Europe.

Or celle-ci en diffère non-seulement par des proportions beaucoup plus fortes, mais par quelques différences de forme dans certaines parties qui constituent bien évidemment une espèce distincte et nouvelle.

Elles consistent dans la forme du bec proportionnellement plus allongé, plus effilé, et dans celle des ailes beaucoup plus longues par rapport à la queue. Un autre caractère se retrouve encore dans les pennes de cette queue, qui, chez notre nouvelle espèce, sont singulièrement élargies et carrées à leur extrémité, ayant leurs tiges sinueuses et onduleuses même sous le doigt, et ces ondulations répondent à autant de bandes transverses, de nuance un peu plus foncée, qui s'aperçoivent à certain jour sur les barbes. — Du reste, la coloration est absolument la même que chez notre Pie d'Europe, sauf que les reflets en vert métallique et en bleu-violet d'acier bruni sont plus brillants.

Longueur totale de la peau non montée, 5 déc. 3 cent.; de l'aile depuis le pli, 25 cent. ; du bec depuis son ouverture, 5 cent.

#### ORTHOTOME A VENTRE JAUNÉ.

# Orthotomus flaviventris. Ad. Delessert.

(Revue zool., par la Société Cuvierienne, 4840, p. 404.)

Cette petite espèce, dont le plumage rappelle celui du *Prinia fa-miliaris* d'Horsfield, en diffère par des formes plus sveltes, une

queue plus longue, etc. Le dessus de la tête et ses côtés sont d'un gris-ardoise un peu teint d'olive; le dessous du cou, le dos et les ailes sont brun-olive; la queue est de la même couleur, mais plus pâle; elle est très-étagée, remarquable par sa longueur, et ses pennes ont leurs barbes internes fort larges, comme chez les vrais Mérions; elles offrent à certains jours l'apparence de petites bandes transverses; la gorge, le devant du cou et la poitrine sont d'un blanc légèrement teinté de roussâtre. Le ventre est d'un jaune-paille vif, teinté de roux sur l'abdomen et les jambes. Le bec est noir, très-délié et très-comprimé vers la pointe; les pieds sont rougeâtres. Les tarses sont élevés avec les doigts longs et déliés.

Longueur totale, 14 cent. 1/2; de la queue, 8 cent.





# ANIMAUX ARTICULÉS,

PAR M. F.-E. GUÉRIN-MÉNEVILLE.

# COLÉOPTÈRES.

CICINDÈLE A BANDES D'OR.

Cicindela auro-fasciata. Dejean.

Dej., Spec. col., t. v, p. 224.

Cette belle espèce forme le type du genre Catochroa de M. Hope (Coteopt. Man., part. 2, p. 19 et 162, pl. 1, fig. 2), genre dans lequel il place les Cicindeta octo-notata Wied, chinensis et princeps Vigors, ainsi que trois espèces inédites provenant des Neelgheries. M. Hope a décrit cette espèce sous le nom de Catochroa crucigera; mais c'est par erreur qu'il l'a considérée comme nouvelle, car c'est évidemment celle que nous avons reçue de MM. Adolphe Delessert et Perrottet, et que nous avons comparée avec l'individu type de la description de M. Dejean (Spec. cot., t. v, p. 224) dans la collection vendue par cet entomologiste à M. le marquis de La Ferté-Senectère.

Cette Cicindèle varie beaucoup. Chez quelques variétés le noir domine, toutes les bandes jaunes sont très-isolées, comme dans le type. D'autres ont les bandes jaunes un peu plus larges: celle du milieu et celle qui est à l'extrémité des élytres se rapprochent beaucoup au bord externe, ou se réunissent tout à fait, comme dans l'individu que M. Hope a figuré et décrit sous le nom de Catochroa crucigera. Enfin chez d'autres le jaune domine; elles n'ont du noir qu'à la base et sur les côtés, au milieu, avec une tache de cette couleur en arrière. Il y a des individus plus petits appartenant à cette variété, et c'est avec l'un d'eux que M. Gory a fait sa Cicindeta tepida (Mag. zoot., 1833, cl. IX, pl. 96).

5

Cette espèce est parfaitement distincte de la Cicindeta princeps de Vigors, que M. Ad. Delessert a rapportée également. Cette dernière n'a été trouvée que dans les environs de Pondichéri, près de la mer, tandis que la Cicindeta auro-fasciata ne se trouve que dans les hautes montagnes des Neelgheries, du Decan, etc.

## HELLUO TRIPUSTULÉ.

# Helluo tripustulatus. Dejean.

Fuscus, punctatissimus. Labro rotundato, lævigato, ferrugineo-limbato. Vertice fulvo-maculato. Ore fulvo. Elytris maculis quatuor flavis, posticis subconfluentibus. Pedibus abdomineque fulvo-testaceis. — Long. 45, larg. 5 millim.

Helluo tripustulatus. Del., Spec. col., t. 1, p. 286.

Var. Helluo quadrimaculatus. Guérin-M., Revue zoologique, par la Société Cuvierienne, 1840, p. 38.

Il est d'un brun-noirâtre foncé, légèrement pubescent, très-fortement ponctué. Lèvre supérieure lisse, arrondie, bordée de jaune-fauve; une tache fauve sur le vertex. Deux taches sur chaque élytre : deux placées avant le milieu, rondes; celles de l'extrémité réunies à la suture et ne formant qu'une tache transverse un peu dentelée en avant: palpes, antennes, dessous et pattes jaunes. Dessous de la tête et du corselet noirâtre, une ligne longitudinale fauve sur la tête. Dessous du métathorax et de l'abdomen d'un jaune fauve.

Notre individu a été trouvé à Pondichéri par M. Perrottet; un autre provenait des monts Neelgheries, où il a été pris par M. Ad. Delessert.

Après un mûr examen, nous l'avons rapporté à l'Helluo tripustulatus de Dejean, en n'en faisant qu'une simple variété, qui s'en distingue par son labre bordé de fauve, par sa tête qui porte une tache fauve sur le vertex, et par le dessous de son thorax et de l'abdomen d'un jaune fauve.

Nous pensons que le *Macrocheitus Bensoni* de M. Hope (*Coleopterists Man.*, part. 2, p. 410 et 160, pl. 1, fig. 5) est une autre variété de la même espèce.

Dans tous les cas il est impossible de croire, avec M. Dejean, que Fabricius ait décrit cet insecte sous le nom de Brachinus tripu-

stulatus, car sa description diffère trop de cette espèce. Il est probable que l'on trouvera quelque jour un vrai Brachine indien à qui cette description ira mieux.

### ORTHOGONIE LATÉRAL.

# Orthogonius lateralis. Guérin.

Capite thoraceque atris, nitidis. Elytris punctato-striatis, flavo-aurantiacis, nigro-marginatis; sutura nigra, latissima basi, et in medio ampliata. Pedibus nigris, femoribus testaceis. Corpore subtus abdomineque flavis, nigro-maculatis. — Long. 48, larg. 8 millim.

Cette grande et belle espèce est assez allongée, à côtés parallèles. Sa tête est noire, et offre des inégalités assez fortes en avant. Les mandibules sont fauves à la base, noires ensuite et bidentées. Les palpes sont noirs, avec l'extrémité brune. Les antennes sont d'un brun noirâtre avec les deux premiers articles presque fauves. Le corselet est noir, luisant, assez aplati, plus de moitié plus large que long, tronqué droit à ses deux extrémités avec les côtés arrondis. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet, de moitié plus longues que larges, lisses et luisantes avec de fines stries de points enfoncés. Elles sont d'un beau jaune d'ocre tirant un peu sur l'orangé avec le bord externe finement liséré de noir, et elles ont au milieu une bande suturale large, très-dilatée à la base et en arrière à partir du milieu. Le dessous du thorax est noir taché de jaune-fauve. L'abdomen est jaune lisse et luisant avec une tache noire de chaque côté du dernier segment, qui est large et tronqué en arrière. Les hanches, les trochanters et les cuisses sont jaunes avec les genoux noirs. Les jambes et les tarses sont noirs et velus avec le dessous des tarses garni d'un duvet jaunâtre.

Ce précieux insecte a été pris à Pulo-Pinang.

## CHLENIE BILUNÉ.

## Chlanius bilunatus. Guér.-Mén.

Capite thoraceque cupreo æneis. Labro fulvo. Thorace transversim subquadrato. Elytris obscure viridi-æneis, pubescentibus, striatis, interstitiis granulatis, macula subrotunda postica. Antennis, palpis pedibusque testaceis. — Long. 13 à 14, larg. 5 à 5 1/2 millim.

Var. Chlanius Neelgheriensis. Guérin-Mén., Revue zoologique, par la

Société Cuvierienne, 4840, p. 38.

Tête et corselet d'un vert-cuivreux ponctué. Corselet d'un quart plus large que long. Élytres noires, légèrement pubescentes, striées, finement ponctuées, ayant chacune, près de l'extrémité, une tache arrondie fauve plus rapprochée du bord extérieur, un peu échancrée en arrière. Dessous du corps noir à reflets bleus. Labre, antennes, palpes et pattes d'un jaune fauve. — Cet insecte est très-voisin des *Chtenius bimaculatus*, *binotatus* et *vulneratus* de Dejean, mais il s'en distingue suffisamment par son corselet plus large que long.

Cette espèce varie pour la taille et pour la forme de la tache des élytres. M. de La Ferté nous écrit qu'il en a dont la tache est en forme de virgule et d'autres où elle est ronde. La tache des variétés intermédiaires passe insensiblement de la forme virgulaire à la forme ronde.

La variété que nous avons nommée Neelgheriensis appartient à une des formes intermédiaires.

Cette espèce a été trouvée assez abondamment près de Pondichéri. Les individus sont plus rares et un peu plus forts dans les Neelgheries.

#### CHLENIE DE LA FERTÉ.

# Chlanius Lafertei. Guér.-Mén.

Capite thoraceque cupreo-æneis, punctatis. Thorace subrotundato, posticè subangustiore. Elytris obscure viridi-æneis, striatis, interstitiis granulatis, flavo quadrimaculatis. Antennis fuscis, basi testaceis. Labro, palpis pedibusque testaceis. — Long. 43 à 45, larg. 5 à 6 millim.

Cette belle espèce ne peut être confondue avec aucune de celles que M. Dejean a décrites, à cause des deux taches terminales de ses

élytres, taches qui ne se remarquent dans aucune des autres espèces de ce groupe.

Ce Chlænius a été trouvé à Pondichéri.

#### OBECTOCHEILE SEMI-VÊTU.

## Orectocheilus semivestitus. Guérin.

Oblongo-ovalis, convexus, nigro-piceus, nitidus, ochræato-sericeus. Capite, thorace elytrorumque disco lævibus. Corpore subtus nigro-piceus. Pedibus intermediis et posticis fulvis, anticis nigro-fuscis. — Long. 44 à 43, larg. 6 à 7 millim. — Rev. zool., par la Société Cuvierienne, 4840, p. 38.

Noir-verdâtre lisse et luisant. Côtés de la tête, du corselet et des élytres largement bordés de duvet jaune-grisâtre; cette bordure beaucoup plus large en arrière des élytres, où elle se termine aux deux tiers de leur longueur à la suture. Élytres simplement tronquées à l'extrémité, fortement rebordées sur les côtés; dessous d'un noir de poix: pattes intermédiaires et postérieures fauves. Voisin des O. gangeticus et speculum de M. Aubé.

Découvert dans les eaux douces du plateau des Neelgheries.

## CAMPSOSTERNE DE LATREILLE.

# Campsosternus Latreillii. Guérin.

Viridis, nitidus, cupreo-micans, albo-tomentosus. Elytris acuminatis, punctatis, profunde striatis, striis albo-tomentosis. Antennis nigris, depressis, dilatatis et serratis. — Long. 35, larg. 44 millim.

Ge bel insecte est allongé, d'un vert un peu foncé, luisant, avec quelques reflets cuivrés, et couvert, d'une manière plus ou moins complète, d'un fin duvet blanchâtre. Les antennes sont grandes, noires, larges et aplaties, un peu en scie. Le corselet est aussi large que long, arrondi sur les côtés, rétréci en avant, à angles postérieurs fortement acuminés, garni de duvet gris assez serré sur les côtés et dans les fossettes postérieures. L'écusson est arrondi, bleu-luisant. Les élytres sont assez brusquement rétrécies en arrière, terminées en

pointe divergente, finement penchées, avec d'assez fortes stries longitudinales à fond garni de duvet blanc, ce qui les fait paraître rayées de blanc; le dessous est garni de duvet blanc plus serré qu'en dessus, surtout sur les côtes et sous les cuisses. Les tarses sont noirâtres, avec leurs crochets rougeâtres.

Découvert dans les environs de Pondichéri.

#### CAMPSOSTERNE DE DELESSERT.

# Campsosternus Delessertii. Guérin.

Elongatus, viridi-nitidus, cupreo-micans. Antennis, palpis mandibulisque nigris. Capite punctato, foveolato. Thorace elongato, postice latiore; angulis posticis mucronatis in disco punctulato, lateribus marginatis, rugosis. Elytris subrugosis, nitidis, apice acutis. Corpore subtus pedibusque viridi-cupreis, lateribus griseo-tomentosis. — Long. 29 à 38, larg. 9 à 42 millim.

Elater (ludius) Delessertii. Guérin-Mén., Revue zoologique, par la Société Cuvierienne, 4840, p. 38.

Allongé, d'un vert-luisant à reflets dorés et cuivreux. Tête fortement ponctuée, avec une large fossette en avant. Mandibules, palpes et antennes noirs. Corselet plus long que large, assez aplati, très finement chagriné et un peu pubescent sur les côtés, qui sont rebordés et cuivreux; beaucoup plus étroit en avant, peu arrondi sur les côtés, et terminé en arrière, de chaque côté, par une forte pointe ayant l'extrémité un peu courbée en bas. Écusson arrondi, placé dans un large enfoncement de la partie antérieure des élytres, celles-ci finement chagrinées, assez convexes vers leur base et terminées en pointe aiguë. Dessous et pattes d'un vert à reflets plus cuivreux que le dessus. Cette belle espèce, très-voisine de l'*E. futgens* de Fabricius, en diffère par la forme de son corselet.

Elle a été découverte sur le plateau des Neelgheries.

Ce genre, fondé par Latreille (*Ann. Soc. Ent.*, t. III, p. 141), forme le sujet d'une monographie dont M. Hope s'occupe en ce moment.

## PARASTASIE OBSCURE.

## Parastasia obscura. Guérin.

Nigra, punctata. Scutello, elytris basi et margine exteriori fusco-fulvis. Femoribus apice, tibiis tarsisque fusco-fulvescentibus. — Long. 42, larg. 7 millim.

## (Pl. 44, fig 4.)

Nous avons rapporté cette espèce au genre *Parastasia* de M. Westwood, mais avec doute; parce que nous ne trouvons d'ongles inégaux, dont l'un bifide, qu'aux tarses intermédiaires et postérieurs, tandis que les antérieurs ont les ongles égaux et tous deux simples. Cependant, comme tous les autres caractères semblent ne pas différer de ceux que M. Westwood assigne à son genre; que les tibias antérieurs sont armés de trois dents à l'extrémité, dont les deux premières rapprochées entre elles et bien séparées de la dent apicale; que les mâchoires sont armées de dents aiguës, les mandibules terminées extérieurement par une saillie dentiforme, et le chaperon bidenté, comme Westwood le signale pour son genre *Parastasia*, nous avons pensé que cette réunion de caractères nous permettait de placer notre insecte dans ce genre.

Le corps de notre nouvelle espèce est épais, court et presque globuleux ; sa tête est assez petite, noire, couverte de rugosités transversales qui la rendent comme écailleuse, avec le chaperon peu avancé, terminé par deux dents assez saillantes et très-relevées : ce qui permet de voir le labre, qui est transversal, faiblement arrondi, et cilié en avant. Le corselet est un peu plus large que long, finement rebordé et arrondi sur les côtés, très-bombé, couvert de gros points enfoncés et noirs avec une trace très-visible de ligne longitudinale brune au milieu. L'écusson est triangulaire, plus large que long, ponctué d'un brun-fauve bordé de noir. Les élytres sont noires avec la base et les bords d'un brun-fauve fondu. Elles ont des séries longitudinales de gros points enfoncés, assez mal alignés: près de l'écusson, et entre ces lignes de points, il y a de très-faibles élévations ou côtes visibles seulement quand on regarde l'insecte dans le sens de sa longueur. La saillie humérale est assez forte et lisse. Le dessous du corps est noir, mais les bords du métathorax sont fauves. Les pattes antérieures sont noires avec l'extrémité des cuisses, le

milieu des jambes et les tarses d'un brun un peu fauve. Les jambes sont larges, aplaties, carénées en-dessus et au milieu, à bord interne, tranchant, échancré brusquement à la base; terminées au côté externe par trois fortes dents arrondies dont la terminale est séparée des deux précédentes, qui sont très-rapprochées entre elles: le tarse est brunfauve, plus court que la jambe; son dernier article est beaucoup plus court que les quatre précédents, et terminé par deux crochets égaux, arqués et simples. Les autres pattes sont d'un brun fauve avec la base des cuisses noire; leurs jambes sont épaisses et leurs tarses semblables à ceux des antérieures, mais avec le crochet interne profondément bifide. L'une des deux épines terminales internes des jambes postérieures est plus courte, en massue ou comme une tête de clou.

Quand la description plus détaillée du genre *Parastasia* aura paru, il sera peut-être nécessaire d'en séparer génériquement notre insecte. Dans ce cas, nous proposerions de lui donner le nom de *Carterosoma*; ce serait alors notre *Carterosoma obscurum*.

Ce Lamellicorne a été découvert à Pulo-Pinang.

## EXPLICATION DES FIGURES.

Pl. II, fig. 4. L'insecte de grandeur naturelle.

1a. Sa tête grossie et vue en dessus.

4b. Sa mâchoire.

1c. Patte antérieure.

1d. Tarse intermédiaire.

1e. Tarse postérieur.

# GENRE BARYMORPHE. — BARYMORPHA, GUÉRIN.

(Βαρύς, lourd; μόρφη, forme.)

Cet insecte, découvert par M. Adolphe Delessert sur la côte malaise, offre presque tous les caractères du genre Rutela, qui ne se compose jusqu'à présent que d'espèces américaines; mais son facies, la brièveté de ses pattes et de leurs tarses, et la forme plus globuleuse de son corps, l'en distinguent d'une manière suffisante. Il se rapproche beaucoup du genre Parastasia, fondé par M. Westwood (An and Mag. of nat. History, etc.; novembre 1841); mais chez celui-ci les crochets des tarses sont inégaux et l'un deux est bifide, ce qui n'a pas lieu chez notre insecte. Voici ses principaux caractères:

Corps court, épais, presque globuleux. Chaperon bidenté, à dents

relevées. Antennes de dix articles. Mandibules à sommet bilobé. Mâchoires armées de six fortes dents ou épines arquées. Pattes courtes. Jambes antérieures épaisses, un peu aplaties, armées de trois dents à l'extrémité. Tarses courts, assez grêles, à dernier article beaucoup plus court que les quatre précédents, avec les crochets plus courts que cet article, égaux, arqués et simples.

## BARYMORPHE BIMACULÉE.

## Barymorpha bimaculata. Guérin.

Rufo-castanea; capite nigro. Thorace maculis duabus nigris notato. Elytris flavo-nebulosis. Pygidio nigro rufoque variegato. — Long. 40, larg. 40 millim.

(Pl. 44, fig. 2.)

Tout son corps est d'une couleur marron-rougeâtre ou couleur d'acajou très-luisant. La tête est petite, noire, assez fortement ponctuée, avec deux petites carènes élevées, ne se joignant pas au milieu et qui séparent le front du chaperon. Les antennes et les palpes sont fauves, à poils pâles. Le corselet est très-bombé, plus large que long, finement rebordé, ponctué, à côtés arrondis, avec le bord postérieur un peu avancé en arrière, au milieu, et finement liséré de noir. On voit de chaque côté, au milieu et près du bord latéral, une impression assez profonde, et, en arrière, deux grosses taches noires et rondes, bien séparées entre elles. L'écusson est grand et triangulaire, finement bordé de noir. Les élytres sont de la couleur acajou du corselet et de l'écusson, mais marquées de taches irrégulières et nuageuses jaunes. Elles sont très-luisantes, bombées, arrondies sur les côtés et en arrière, avec des séries longitudinales de points enfoncés assez distincts, et elles offrent chacune, à la base et près de la saillie humérale, une fossette assez large et assez enfoncée. Le pygidium est d'un brun rouge taché de noir. Le dessous est d'une couleur plus foncée et uniforme. Le sternum du mésothorax s'avance entre les hanches intermédiaires en une pointe triangulaire aplatie en dessous. Les pattes sont d'un brun rouge presque fauve, avec l'extrémité des cuisses et la pointe des dents des jambes antérieures noires.

Cette curieuse espèce a été trouvée à Pulo-Pinang, sur la côte Malaye.

2° PART.

#### EXPLICATION DES FIGURES.

Pl. II, fig. 2. L'insecte de grandeur naturelle.

2a. La tête grossie et vue en dessus.

2b. Machoire.

2e. Extrémité de la mâchoire plus grossie.

2d. Jambe antérieure vue en dehors.

2e. Son extrémité du côté interne.

2f. Patte postérieure.

#### POPILIE SPLENDIDE.

# Popilia splendida. Guérin.

Viridi-micans. Thorace lævigato. Elytris sulcatis. — Long. 46, larg. 40 millim.

Popilia splendida. Guér.-M., Rev. zool., 1840, p. 39.

Popilia regina. Newman, Trans. Ent. Soc. Lond., vol. III, p. 35.

(Pl. 42, fig. 4.)

D'un beau vert métallique très-luisant à reflets dorés. Tête assez fortement ponctuée. Corselet et écusson lisses. Élytres fortement striées, avec des points enfoncés dans les stries. Dessous lisse, à reflets cuivrés rouges très-brillants, avec les côtés du thorax un peu pubescents. Antennes et pattes vertes.

Elle habite les monts Neelgheries.

## GOLIATH DE DELESSERT.

# Goliathus (Trigonophorus, Hope) Delessertii. Guérin.

Aureo-viridis, olivaceo et rubro-micans. Cornu frontali capitis æquali, trigono, antice sinuato (fem.). Antennis nigris. Elytris subtilissime striato-punctatis. Femoribus, tibiis apice, tarsisque nigris. — Long. 37 à 39, larg. 48 à 20 millim. — Guérin-Meneville, Rev. zool. par la Société Cuvierienne, 4829, p. 229. — Westwood, Arcana Entomol., nº 8, p. 422, pl. 29, fig. 4.

Cette magnifique espèce est d'un beau vert glauque-luisant à reflets olivâtres et rougeâtres. Le dessous et les pattes sont d'un vert gai avec les pointes latérales du mésothorax d'un rougeâtre fauve. La tête est aplatie, de forme presque carrée, un peu élargie en avant, profondément sillonnée en dessus, tronquée carrément au bord antérieur, et portant au milieu de ce bord une grande corne dirigée en avant et en haut, comprimée latéralement à sa base, ensuite aplatie et élargie transversalement, aussi longue que la tête, sinuée en avant, un peu courbée en haut et formant un peu la cuiller. Cette corne est verte en dedans avec le bord antérieur noir, et tout à fait noire en dehors. Le vertex porte une petite corne plate, dirigée en avant et en bas, triangulaire et à sommet noir et aigu. Les antennes sont courtes et noires. Le corselet est presque aussi large que les élytres, étroit et de la largeur de la tête en avant, s'élargissant en une ligne presque droite jusqu'au milieu de sa longueur, et à côtés parallèles ensuite. Son bord postérieur est coupé droit avec une faible échancrure au milieu pour l'insertion de l'écusson. Ses côtés sont fortement rebordés, le milieu du bord postérieur offre une bordure noire occupant toute l'étendue de la base de l'écusson; sa surface est très-finement chagrinée, vue à la loupe, avec quelques points et rides vers les bords, en avant. L'écusson est grand, triangulaire, un peu plus long que large. Les élytres sont de forme ordinaire, un peu plus étroites et arrondies en arrière, avec de trèsfaibles lignes de petits points enfoncés. Les jambes antérieures sont terminées en dedans par une seule épine articulée, noire; elles sont un peu dilatées au côté externe, qui est armé au sommet de deux fortes dents arrondies, noires. Les jambes intermédiaires et postérieures ont, près du milieu du bord externe, une petite épine aiguë, et leur bord interne est fortement cilié. Tous les tarses sont noirs. Le dessous du corps est finement ponctué; le sternum est avancé sur l'insertion des pattes antérieures, arrondi et un peu relevé au bout. L'abdomen est un peu bombé au milieu. Notre unique individu est une femelle.

Nous avons dédié cette belle espèce au zélé et intrépide voyageur qui l'a découverte. Il n'en a trouvé, en juillet 1838, que quatre individus sur le plateau des Neelgheries, près d'Otacamund, et à Kotirghery.

# GENRE CENTROGNATHE. — CENTROGNATHUS, GUERIN.

(κέντρον, épine; γνάθος, mâchoire.)

Ce nouveau genre diffère des *Cremastocheilus* par sa lèvre inférieure, qui, au lieu de couvrir entièrement le dessous de la tête, est de grandeur ordinaire, épaisse, saillante et tronquée à l'extrémité. Les mâchoires sont terminées par deux fortes épines ou pointes cornées, dont l'inférieure est bifide; elles sont cachées. Ses autres caractères ne diffèrent que peu de ceux des Crémastocheiles.

### CENTROGNATHE SUBRUGUEUX.

# Centrognathus subrugosus. Guérin.

Crassus, atro-opacus, elongatus, subrugosus, capite excavato, tricornuto, cornibus duobus lateralibus compressis, subacuminatis, mediano compresso, apice dilatato. Thorace subrotundato. Elytris subquadratis, parum elongatis. Pedibus crassis, femoribus anticis inermibus. — Long. 20, larg. 40 millim. — Guérin, Revue zool. par la Société Cuvierienne, 4840, p. 79.

Corps épais, noir, terne, allongé, couvert de rugosités comme effacées en partie. Tête excavée en dessus, offrant de chaque côté, audessus des yeux, une corne comprimée assez saillante, un peu courbée en dedans, avec le chaperon relevé en une troisième corne aplatie, élargie au bout, recourbée un peu en dedans comme les deux latérales. Corselet à côtés arrondis. Écusson triangulaire. Élytres un peu plus larges que le corselet à leur base, assez allongées, parallèles, planes en dessus. Pattes fortes, courtes. Les jambes antérieures n'ayant qu'une faible trace de dent au côté externe. Tarses courts, cylindriques et épais, terminés par deux crochets assez longs.

Habite la côte Malaye, à Pulo-Pinang.

## EXPLICATION DES FIGURES.

Pl. II, fig. 3. Tête du Centrognathus subrugosus très-grossie.

3a. La même vue en dessous.

3b. L'antenne.

3c. Màchoire.

## GNATHOCERA OLIVACÉE.

## Gnathocera olivacea. Guérin.

Viridi-olivacea nitida, flavido et rubro-micans. Clypeo suberecto, apice emarginato. Thorace punctulato. Elytris punctato-striatis. Palpis, antennis, genubus tarsisque atris. — Long. 25, larg. 42 4/2 millim. — Guén.-Mén., Revue zool. par la Société Cuvierienne, 1840, p. 80.

D'un vert-olivâtre très-luisant à reflets jaunâtres et rougeâtres. Chaperon un peu relevé au milieu , avec cette saillie échancrée. Une petite corne penchée en avant , aplatie et peu élargie à son extrémité , au milieu de la tête , qui est fortement ponctuée. Corselet , élytres , dessous du corps , pattes et antennes comme dans l'espèce précédente ; à l'exception des jambes antérieures , qui sont armées de deux fortes dents noires au côté externe. — Nous avons vu cette espèce dans l'admirable collection de M. Gory ; elle y porte le nom de Gn. surrya (Hope) : nom que nous aurions conservé , quoique nous ne l'ayons trouvé publié nulle part , si nous avions pu deviner ce qu'il signifie.

Neelgheries. - Juin.

## MACRONATA PEINTE.

# Macronata picta. Guérin.

Nigra, opaca. Prothorace utrinque lineis duabus obliquis flavis picto, in medio postico confluentibus. Marginibus scutelli flavis. Elytris læte aurantiacis, nigro maculatis; maculis discoidalibus flavo-pupillatis. Thorace subtus abdomineque transversim flavo-lineatis, pygidium macula flava oblonga longitudinali notatum. — Long. 48, larg. 42 4/2 millim. — Guér.-Mén., Revue zool. par la Société Cuvierienne, 4840, p. 81.

Noire. Tête et corselet ponctués. Corselet ayant de chaque côté deux lignes jaunes obliques : les plus extérieures partant du haut des bords latéraux, à courbure extérieure, et allant se terminer près du bord postérieur, devant l'écusson ; les intérieures partant des angles antérieurs , derrière les côtés de la tête , à courbure intérieure et se réunissant en arrière , au milieu , près de la réunion des deux externes. Écusson noir bordé de jaune. Élytres d'un jaune-orangé assez vif , ayant chacune le bord externe et quatre taches noirs : la première

près de l'épaule; deux placées obliquement au milieu, interrompues chacune par une petite tache d'un jaune pâle; la dernière, plus grande, placée près de l'extrémité. Une grande tache jaune sur le pygidium. Dessous du thorax et de l'abdomen ayant de grandes bandes transverses d'un jaune doré.

De Pulo-Pinang, côte Malaye.

#### CÉTOINE DE LA COTE MALAYE.

## Cetonia. Malayana Guérin.

Obscure viridis, subopaca. Clypeo emarginato. Thorace punctato, maculis duabus anticis albis. Elytrorum sutura acuminata, elytris subcostatis, striato-punctatis, nigro-marginatis, utrinque maculis sex albis notatis, quinque marginalibus, sexta subapicali. Pygidio albo subtus corporis pedibusque nigris. Lateribus thoracis abdominisque albo-maculatis.

— Long. 46, larg. 8 millim. — Guér.-Mén., Revue zool. par la Société Cuvierienne, 4840, p. 84.

Verte en dessus, noire en dessous. Tête et corselet fortement ponctués. Chaperon échancré. Une tache blanche à chaque angle antérieur du corselet, derrière la tête. Élytres largement bordées de noir avec de faibles côtes élevées et des lignes de points enfoncés. Elles ont chacune six taches blanches, dont cinq au bord dans la partie noire, et une près de la suture et vers l'extrémité. La suture est terminée par une petite épine. Le pygidium est couvert de duvet blanc en dessous. Le thorax et les segments de l'abdomen offrent plusieurs taches noires. Pattes noires.

De Pulo-Pinang, côte Malaye.

#### CÉTOINE DE GORY.

# Cetonia Goryi. Guérin.

Supra viridis, nigra infra. Capite punctato, clypeo emarginato. Thorace punctato, notulis duabus medianis lateribusque flavis. Elytris nitidulis, ad apicem obsulcatis, punctato-striatis, inæqualiter albo-maculatis; pygidio notulis quatuor albis transversim positis, lateribus abdominis albo notatis.—Long. 13, larg. 7 millim.— Guér.-Mén., Revue zool. par la Société Cuvierienne, 1840, p. 81.

Verte en dessus, noire en dessous. Tête et corselet fortement ponc-

tués. Chaperon échancré. Corselet ayant les côtés bordés d'un duvet jaune-argenté et deux points de cette couleur au milieu. Élytres assez luisantes offrant des côtes peu élevées, des lignes de points enfoncés, et chacune sept taches d'un jaune argenté, ainsi disposées : la première près de l'angle huméral, très-petite; la seconde, derrière celle-ci, au bord externe, divisée en deux ou trois petites taches; les troisième et quatrième, très-grandes, toujours au bord externe, la quatrième étant située à l'angle postérieur; les trois autres, de moyenne grandeur, placées près de la suture : l'une au milieu, la suivante plus en arrière, et la troisième près du bord postérieur. Pygidium ayant quatre petites taches dorées. Côtés de l'abdomen et du corselet tachés de jaune-pâle. Pattes noires et velues.

De la côte Malaye et de Java.

### CÉTOINE A BANDES ROUGES.

# Cetonia rufo vittata. Guérin.

Nigra, nitida, subelongata; thorace punctis quatuor albis, limbo postico rufo. Elytris obscure viridibus, ad apicem subcostatis. Vitta longitudinali mediana rubra, apice haud attingente; utrinque maculis tribus albis, mediana rotundata, duabus transversalibus ad marginem. Corpore subtus et pedibus atris, sed thorace infra albo-maculato. — Long. 9, larg. 5 millim. — Guér.-Mén., Revue zool. par la Société Cuvierienne, 4840, p. 82.

Noire. Tête et corselet ponctués. Chaperon assez élargi, échancré. Corselet ayant une large bordure rouge partant du milieu et se prolongeant un peu au bord postérieur avec quatre points blancs sur le disque. Élytres d'un vert foncé, luisantes, finement striées, avec des sillons larges et peu profonds; elles ont chacune au milieu une large bande longitudinale rouge, partant du bord antérieur, faisant suite à la bordure du corselet et se terminant avant l'extrémité; leur bord externe offre deux petites taches blanches situées en arrière, et il y a un point blanc entre la suture et la ligne rouge, vers le milieu de la longueur de l'élytre. Les côtés du thorax sont blancs. Les pattes noires.

De Pulo-Pinang, côte Malaye.

#### LUCANE BICOLORE.

Lucanus bicotor. Oliv. (Var. Detessertii. Guérin.).

(Pl. 42, fig. 3.)

Si l'on ne savait pas combien la couleur varie chez les insectes, on aurait de justes motifs de séparer le Lucane femelle que M. Ad. Delessert a trouvé dans les Neelgheries, du *Lucanus gazetta* d'Olivier, qui n'est que la femelle de son *Lucanus bicotor*. En effet, dans l'ouvrage d'Olivier (Luc., pl. 4, fig. 43), son *Lucanus gazetta* est représenté semblable aux individus de M. Delessert: mais chez ceux-ci le jaune des élytres commence angulairement un peu au-dessous de l'angle huméral, au bord externe, et va toujours en s'élargissant pour se terminer en pointe près du bord postérieur de la suture; tandis que dans l'individu figuré par Olivier, la partie jaune reste également étroite dans toute sa longueur, et forme une véritable bordure.

Dans un Lucane mâle décrit et figuré par M. Saunders (*Trans. Ent. Soc. Lond.*, vol. II, p. 177, pl. 16, fig. 3), sous le nom de *Lucanus bicotor*, Fab. (Fabricius n'a jamais décrit de *Luc. bicotor*) nous trouvons la même disposition de couleur que dans les individus rapportés par M. Delessert, et, si l'on devait les considérer comme des variétés du *Lucanus bicotor* d'Olivier, ou même les en séparer, il est évident que l'individu de M. Saunders irait avec ceux de M. Delessert, tandis que celui d'Olivier pourrait être regardé comme le mâle du *Lucanus gazetta* du même auteur, mais comme formant une variété chez laquelle le jaune domine.

Il est possible que l'on trouve des individus chez lesquels le noir de la suture couvrira entièrement ou presque entièrement les élytres; et nous ne serions pas surpris que le *Lucanus cancettus* d'Olivier fût de ce nombre, quoique sa figure offre quelques légères différences dans la forme du corselet et les dents des mandibules. On sait combien ces dernières varient dans ce genre; on sait aussi avec quelle inexactitude les peintres de cette époque dessinaient les insectes : ils se contentaient de représenter leur ensemble sans s'inquiéter des détails de leurs formes, ce qui laisse toujours du doute sur l'identité de leurs figures avec les individus que nous leur comparons.

Voici la synonymie de l'espèce que nous figurons :

Lucanus bicolor, Oliv. Ent., t. 1, G. 1, p. 22, nº 6, pl. 5, f. 2 (mâle).

- gazetta, Oliv. Ibid., p. 13, pl. 4, fig. 13 (femelle).
- *bicotor*, Saunders. *Trans. Ent. Soc. Lond.*, vol. 11, p. 177, pl. 16, fig. 3 (mâle).

Si les localités de ces variétés étaient bien précisées, et si l'on trouvait, par exemple, que toujours les individus des parties montagneuses de l'Inde ont le jaune des élytres placé obliquement, comme dans notre individu des Neelgheries et celui de M. Saunders, on pourrait peut-être en former une espèce distincte de ceux des parties basses, ayant le jaune des côtés des élytres droit, parallèle au bord, comme dans le L. gazetta d'Olivier. On pourrait alors les arranger ainsi :

1° Lucanus Delessertii, Nob. Noir avec une bande jaune oblique au côté extérieur des élytres (mâle et fem.).

Syn. : Lucanus bicolor, Saunders. Trans. Ent. Soc. (mâle). 2º Lucanus bicolor, Oliv. Noir avec une bande jaune droite et parallèle au bord extérieur des élytres.

Syn.: Lucanus bicotor, Oliv. (var. mâle).
— gazetta, Oliv. (femelle).

L'idée que nous hasardons aujourd'hui, sur l'examen d'un individu mâle du *Lucanus bicolor* d'Olivier, pris par M. Ad. Delessert sur la côte Malaye et parfaitement identique avec la figure d'Olivier, sur celui de trois individus femelles à côté des élytres obliquement jaune, provenant du plateau des Neelgheries, et sur les figures données par Saunders et Olivier, ne pourra être jugée que lorsqu'on possédera des collections faites avec intelligence dans des localités de l'Inde bien précisées. Alors on pourra fixer les limites de l'espèce et conserver ou rejeter celles que nous proposons aujourd'hui avec une extrême réserve.

#### PASSALE DES NEELGHERIES.

# Passatus Neetgheriensis. Guérin.

Semiconvexus. Antennarum clava hexaphylla. Capite in vertice tuberculato (tuberculo carinato anticeque elevato) et in utroque latere carinulato. Clypeo valde emarginato, semi-circulari. Mandibulis apice tridentatis. — Long. 28, larg. 8 4/2 millim.

Son corps est peu bombé, lisse et luisant. La tête est un peu ponc-2<sup>e</sup> PART. 7 tuée en dessus. Il y a sur le vertex une petite carène longitudinale et deux autres carènes transverses à son extrémité; de la partie antérieure de la carène médiane se détache une autre carène très-fine, d'abord droite, se séparant ensuite en deux sous un angle ouvert et courbe, formant un mamelon au point d'arrêt, et réunies par une autre carène transverse : le tout sans atteindre le bord du chaperon. Celui-ci est fortement anguleux vis-à-vis l'extrémité des deux carènes, mais ses angles sont tronqués à leur extrémité : l'angle gauche est plus dilaté que le droit et se penche un peu vers lui à son extrémité. Les bords élevés de la tête sont saillants et anguleux avant leur extrémité. Les carènes oculaires sont peu élevées et obliquent beaucoup du côté de l'œil. Le labre est assez fortement échancré, pointillé, velu. Les mandibules sont droites, d'abord anguleuses extérieurement, recourbées brusquement à l'extrémité; la lèvre s'articule avec le menton par une ligne très-sinuée. Les lobes latéraux de celui-ci sont chargés de trèsgros points, excepté vers leur extrémité : on n'aperçoit pas de fossettes gulaires. Les antennes sont hexaphylles, les trois derniers articles sont beaucoup plus longs que ceux qui les précèdent; le dernier est notablement renslé dans son milieu. Le prothorax est en carré transversal, avant un sillon dorsal peu profond qui n'atteint ni le bord antérieur ni le bord postérieur. Le sillon marginal est très-étroit, avancant derrière la tête, un peu élargi à son extrémité; les fossettes latérales sont peu profondes et ne sont accompagnées d'aucun point. L'écusson est lisse; les fosses mésosternales sont peu profondes, rugueuses, et s'élargissent un peu à leur extrémité. Le disque du mésosternum est accompagné de quelques points agglomérés; les stries des élytres sont également profondes et également chargées de petits points espacés.

Cette espèce a été découverte par M. Ad. Delessert sur le plateau des Neelgheries. Nous l'avons communiquée à M. Percheron, qui l'a fait entrer, en notre nom, dans sa Monographie des Passales (Maq. zool., 1841).

#### MÉCOCÈRE BOSSU.

## Mecocerus gibbosus. Guérin.

Oblongo-ovatus, postice gibbosus, niger, flavo-tomentosus. Elytris striatis, albo-punctatis. Antennis pedibusque fulvis. — Long. mar. 41, larg. 44/2 millim. — Long. fem. 40, larg. 44/3 millim.

Cette espèce est bien distincte des trois Mecocerus décrits par M. Schænherr, surtout par la forme bossue de ses élytres en arrière. Tout son corps est noir, mais dans l'état frais il est couvert d'écailles très-fines et très-serrées d'un jaune d'ocre assez foncé. La tête et le corselet sont très-finement rugueux. Le corselet est un peu plus long que large, subcylindrique, un peu plus étroit en avant, arrondi sur les côtés, avec un sillon transversal avant le milieu, interrompu sur la ligne médiane : et une petite carène transversale, arquée en arrière, placée entre le sillon médian et le bord postérieur, remontant, sur les côtés, jusqu'à une ligne élevée qui part de l'insertion des pattes antérieures. Les élytres sont de la largeur du corselet à leur base; elles s'élargissent ensuite, se relèvent en bosse en arrière, et ont cette partie comme globuleuse et assez brusquement élevée. Elles ont de fortes stries, de gros points enfoncés, et sont ornées, sur le fond jaune produit par les écailles qui couvrent tout le corps, de petits points blancs formés par du duvet et placés sur le sommet des côtes faiblement élevées entre les stries de points. Le dessous est varié de iaune et de noirâtre. Les antennes et les pattes sont fauves et garnies de quelques poils jaunes.

Chez les mâles, les antennes sont plus longues que le corps, un peu renflées aux trois derniers articles, qui sont entièrement couverts de duvet jaune. Les pattes antérieures ne sont pas beaucoup plus grandes que les autres.

Chez les femelles, les antennes ont à peine la moitié de la longueur du corps; leur massue jaune est plus épaissie. Les pattes antérieures sont un peu plus courtes, mais le corps est tout à fait semblable à celui des mâles.

Ce curieux insecte a été découvert aux Neelgheries.

## ÉPISOME MONTAGNARD.

# Episomus montanus. Guérin.

Ater, opacus, griseo-squamosus. Antennis griseis; clava nigra. Capite thoraceque rugosis. Elytris ovatis, postice versus suturam subelevatis et subcarinatis, longitudine foveatis et griseo-squamosis. — Long. 42 à 47, larg. 5 à 7 millim.

Le corps est un peu allongé, très-bombé, d'un noir terne, avec de fines écailles grises sur toutes les parties qui n'éprouvent pas de frottement. Les antennes sont courtes, grises avec la massue d'un beau noir de velours. La tête et le corselet sont fortement rugueux, avec un profond sillon longitudinal au milieu. Les élytres sont de la largeur du corselet à leur base, ovalaires, élargies au milieu, avec la suture un peu élevée en arrière, formant la une espèce de carène et coupées perpendiculairement. Elles ont chacune neuf côtes élevées, circonscrivant des séries longitudinales de fossettes assez profondes à fond garni d'écailles grises très-serrées. Le dessous et les pattes sont finement ponctués, plus ou moins couverts d'écailles grises; les jambes sont un peu velues: le dessous des tarses est garni d'un duvet jaunâtre.

Cette espèce est assez commune sur le plateau des Neelgheries.

# BARIDIE DES NEELGHERIES.

# Barydius Neelgheriensis. Guérin.

Ater, rugosus. Thoracis lateribus flavo-squamosis. Scutello flavo. Elytris striatis, maculis quatuor flavo-squamosis, duabus anticis basalibus. Corpore subtus pedibusque flavo-squamosis. — Long. 5, larg. 2 4/2 millim.

Cette jolie espèce est assez commune aux Neelgheries; son corps est ovalaire, noir, assez fortement rugueux. Le rostre est noir, arqué, grand, cylindrique, couvert de points rangés presque en stries longitudinales. La tête est presque lisse, très-finement ponctuée. Le corselet est à peu près aussi long que large, brusquement rétréci en avant, ayant ensuite les côtés droits et presque parallèles, à bords latéraux garnis d'écailles jaunes très-serrées formant de chaque côté une large bande dorée un peu échancrée au milieu. L'écusson est

petit, triangulaire, couvert d'écailles jaunes. Les élytres sont peu convexes, rugueuses comme le corselet, avec de fortes stries longitudinales à fond lisse. Elles ont chacune quatre grandes taches écailleuses d'un jaune doré; les deux premières sont arrondies, placées à la base des élytres, ne touchent pas l'écusson et s'étendent jusque sur les angles huméraux; et les deux autres sont placées un peu au delà du milieu, en arrière; elles sont de forme presque carrée, à bords dentelés. Le pygidium est noir en dessus. Le dessous du corps est entièrement couvert d'écailles jaunes, mais le dessous de l'abdomen offre toujours une bande longitudinale dépourvue d'écailles et noire. Chez la majorité des individus le dernier segment est armé, en dessous, d'une forte lamelle élevée, lisse, arrondie au bout et dirigée vers la tête de l'animal, tandis que d'autres n'offrent rien de semblable. Ceux qui sont armés de cette lamelle varient pour la taille : ce sont certainement des mâles.

Les pattes de tous les individus sont couvertes d'écailles d'un jaune un peu plus pâle. Il y a quelques variétés à taches des élytres plus petites, et d'autres où ces taches s'étendent, se confondent même dans plusieurs points.

## MYLLOCÈRE DE FABRICIUS.

# Myllocerus Fabricii. Guérin.

Elongato-ovatus, niger, supra fusco, subtus albido-squamosus; antennis pedibusque piceis, fronte plana, foveolata, rostro angustiore, longitudinaliter impresso, obsolete-carinato; thorace transverso, subconico, subtiliter remote punctulato; elytris albo-tessellatis, subtiliter punctato-striatis; femoribus obsolete dentatis. — Long. 5 à 8, larg. 2 à 3 millim.

Hab. Pondichéri.

#### MYLLOCÈRE SUBFASCIÉ.

# Myllocerus subfasciatus. Guérin.

Elongato-ovatus, supra fusco, subtus cinereo-albido-squamosus; antennis pedibusque piceis; rostro supra profunde impresso, medio tenuiter canaliculato; thorace transverso, subcylindrico; elytris convexioribus, mediocriter punctato-striatis, obsolete oblique albo fasciatis et tessellatis; femoribus bidentatis. — Long. 5 à 8, larg. 2 à 3 millim.

Habite les monts Neelgheries.

#### DOBYSTHÈNE MONTAGNARD.

## Dorysthenes montanus. Guérin.

Castaneo-nitidus. Thorace lateribus subreflexo, subspinoso. Elytris obsolete rugosis, subcostatis, apice dilutioribus. — Long. 29 à 42, larg. 40 à 45 millim.

(Pl. 43.)

Le genre *Dorysthenes* a été fondé, en 1826, par Vigors, pour un insecte qu'Olivier a publié sous le nom de *Prionus rostratus*. Falderman, sans connaître le genre de Vigors, a créé un genre *Cyrtognathus* avec une espèce très-curieuse, qu'il aurait rangée dans le genre précédent s'il l'eût connu, mais qui, heureusement, s'en distingue assez pour que l'on puisse adopter les deux genres. Nous avons montré, dans la *Revue Zootogique* par la *Société Cuvierienne*, 1840, page 83, les différences qui distinguent ces deux genres : nous n'avons donc plus qu'à reproduire les caractères de l'espèce en question.

Mâle entièrement d'une couleur marron, plus claire à l'extrémité des antennes, des élytres, aux tarses et au-dessous de l'abdomen. Tête allongée, à col cylindrique. Yeux transversaux, réniformes, ayant leur diamètre longitudinal étroit, laissant un large espace entre eux en dessus, et n'occupant au plus que le tiers de la longueur de la tête. Mandibules très-grandes et très-arquées. Corselet d'un tiers plus large que long, luisant, assez aplati, dilaté sur les bords, surtout au milieu, où l'on aperçoit la trace d'une petite pointe confondue dans la dilatation. Élytres bombées à leur base, médiocrement luisantes, fine-

ment chagrinées et offrant de très-faibles traces de côtes longitudinales. Tarses antérieurs des mâles très-dilatés.

La femelle est de la même couleur et plus large; son corps est un peu plus aplati, son corselet est plus petit relativement aux élytres, la tête est plus courte ainsi que les mandibules, il n'y a point de pointe conique au prosternum; l'abdomen est terminé par un petit oviducte fourchu, et les tarses antérieurs sont simples et non dilatés.

Cette espèce diffère du *D. rostratus*, parce que ses yeux sont beaucoup plus petits et n'avancent pas autant vers la ligne médiane. En effet, chez celui-ci, ces organes occupent à peu près la moitié de la longueur de la tête. Les tarses antérieurs des mâles sont moins dilatés chez le *D. rostratus*; ses élytres sont plus allongées, plus fortement rugueuses; son corselet est moins large relativement à sa longueur, car il est à peine d'un quart plus large que long. Enfin le *D. rostratus*, dont nous avons vu quatre mâles et une femelle, est toujours d'une couleur brun-noirâtre luisant avec le corselet d'un rouge presque fauve ainsi que l'extrémité des antennes, les pattes et le dessous du corps.

Voici ce que M. Perrottet nous écrit relativement à l'habitation et aux mœurs du D. montanus. « Cet insecte commence à paraître à la surface du sol dès la fin d'avril, et continue à sortir de terre, en augmentant en nombre d'individus, jusqu'aux premières pluies, qui d'ordinaire ont lieu fin de mai ou courant de juin. Leur nombre est alors si grand, que les chemins et les routes en sont souvent remplis, au point qu'on assure dans le pays que l'Ours noir des Gates ne se montre dans ces montagnes que pour s'en repaître. Parmi le grand nombre d'individus gisant à la surface du sol, on en remarque de jaunâtres, de blanchâtres et de bruns; je me suis assuré qu'ils sortaient de terre en en surprenant quelques-uns dans les trous mêmes qu'ils semblaient se creuser pour arriver à l'air libre. C'est toujours sur les montagnes couvertes d'herbes plus ou moins grandes, d'arbustes, etc., qu'on les voit se montrer en plus grande quantité. Les environs de Coonoor, de Kotirgherris, etc., sont les endroits où l'on en voit le plus; ils se tiennent toujours à terre, ont une démarche lente et lourde. Je n'en ai jamais vu voler. »

Ces observations intéressantes, que M. Ad. Delessert nous avait fait pressentir en nous assurant que cet insecte se trouvait à terre dans des lieux élevés, dépourvus de grands arbres, et qu'ils servaient de nourriture aux ours; ces observations, disons-nous, sont des plus

curieuses et des plus importantes pour le classement du genre entier, car il est présumable que les deux autres espèces ont une manière de vivre analogue; et dès lors ces insectes devraient peut-être s'éloigner des Priones, qui vivent dans les troncs d'arbres, et aller près des *Dorcadions* et de certaines *Lamies* que l'on trouve toujours à terre et dont les larves doivent vivre de racines.

# GENRE EUCHROA. EUCHROA, GUÉRIN.

(εὖ, bien; χρόα, coloration.)

Nous avions d'abord pensé que notre insecte entrait dans le genre Pachyteria de M. Serville (Ann. Soc. Ent. France, t. II, p. 553); mais en lisant les caractères que cet entomologiste assigne à son genre, et surtout en examinant comparativement une Pachyteria fasciata de la collection de M. Buquet, nous avons reconnu que ces deux insectes différaient tellement par leurs antennes, qu'il nous a semblé impossible, en suivant la méthode de M. Serville, de les laisser dans le même genre. En effet, dans la Pachytérie, les antennes sont également épaisses dans toute leur longueur, assez tomenteuses. Les articles du milieu ne sont pas beaucoup plus grands que les suivants; ceux-ci offrent à leur extrémité interne une saillie dentiforme produisant des dents de scie. Dans notre genre, ces antennes sont tout à fait glabres, fusiformes ou épaissies au milieu, avec les troisième, quatrième, cinquième et sixième articles plus grands et plus épais; les suivants beaucoup plus minces et plus courts, ne formant pas de dents de scie. Nous ne parlons pas du nombre de ces articles, car M. Serville s'est trompé en en comptant douze. Dans la Pachyteria fasciata que nous avons sous les yeux, nous n'en trouvons évidemment que onze; mais le dernier offre, extérieurement et près de l'extrémité, une petite dent obtuse qui a dû induire M. Serville en erreur.

Voici le signalement de ce genre établi comparativement avec celui que M. Serville donne de ses *Pachyteria*.

Palpes maxillaires presque aussi longs que les autres, ayant leur dernier article cylindracé; celui des labiaux très-allongé, un peu sécuriforme et tronqué au bout.

Mandibules longues, rétrécies et amincies, terminées en pointe et un peu courbées au bout.

Antennes glabres, épaisses et fusiformes, de onze articles, un peu plus courtes que le corps (dans les femelles), articles de trois à six plus épais et plus grands que les autres; les suivants simples, sans prolongement en dents de scie.

Labre transversal, un peu échancré et velu à son bord antérieur. Corselet unituberculé latéralement, brusquement rétréci en avant et en arrière, n'ayant pas de sillons transversaux près des deux extrémités.

Élytres allant un peu en se rétrécissant de la base à l'extrémité, celle-ci arrondie et mutique.

Écusson triangulaire.

Cuisses en massue, fortement épaissies vers l'extrémité. Jambes un peu comprimées.

Tarses ayant leurs trois premiers articles presque triangulaires. Le premier article des tarses postérieurs allongé, le plus grand de tous.

### EUCHROA PARTAGÉE.

## Euchroa dimidiata. Guérin.

Atra. Antennis medio flavis, capite ad verticem thoraceque fulvis. Elytris antice fulvis, maculá scutellari nigrá. Pedibus nigro-opacis tarsisque cinereo-cærulescentibus. — Long. 34, larg. 9 millim.

## (Pl. 44, fig. 4.

Gette belle espèce a tout à fait l'aspect d'une Pachyteria. Sa tête est finement rugueuse, noire, avec le milieu de la crête transversale qui sépare les antennes, et toute sa portion postérieure en dessus et en dessous, d'un fauve assez vif. Les antennes sont beaucoup moins longues que le corps, noires, avec les second, troisième et quatrième articles entièrement, et tout le dessus du cinquième, d'un beau jauneorangé. Le corselet est également rugueux, un peu plus large que long, muni d'un tubercule peu saillant de chaque côté, finement bordé de noir en avant et en arrière, avec la moitié postérieure noire en dessous; il a en dessus quelques faibles bosselures. L'écusson est noir. Les élytres sont finement rugueuses, insensiblement rétrécies en arrière, munies de trois côtes fines et très-peu élevées, dont la seconde se bifurque près de l'extrémité et se réunit à l'externe et à la suture; elles sont d'un noir de velours avec la partie antérieure (jus-

que près du milieu ) d'un fauve-vif portant une grande tache noir-commun au milieu de la base. Cette tache et la portion également noire des élytres sont garnies d'un très-fin duvet qui remplit les granulations, lesquelles ne sont visibles que sur la portion fauve. Tout le dessous du corps est noir avec quelques faibles reflets bleus. On voit sur les côtés du thorax et de l'abdomen des taches soyeuses, blanchâtres, produites par des poils couchés. Les pattes sont d'un beau noir avec les cuisses fortement renflées vers le bout, rugueuses, les jambes assez comprimées et les articles des tarses, assez larges, d'un bleu cendré en dessus, garnis en dessous d'un duvet très-serré et fauve. La partie interne des jambes antérieures est également garnie de duvet fauve, mais moins dense.

Cette espèce, dont nous n'avons vu qu'une femelle, a été trouvée à Pulo-Pinang.

### PELARGODÈRE EN DAMIER.

## Pelargoderus tessellatus. Guérin.

Ater, griseo-pubescens. Capitethoraceque vittis quinque albo-communibus.

Thorace elongato, cylindrico, antice posticeque transversim plicato.

Elytris apice bidentatis, maculis niveis irregularibus et subquadratis ornatis. Antennis pedibusque gracilibus. — Long. 32, larg. 8 4/2 millim.

Nous plaçons provisoirement cette belle espèce dans le genre *Petargoderus* (Serville, *Ann. Soc. Ent. de France*, t. IV, p. 72) parce qu'elle offre la majorité des caractères assignés à ce genre; mais, avec un peu de bonne volonté, on pourrait en faire un genre distinct, parceque son corselet offre, en avant et en arrière, un petit rétrécissement et trois ou quatre plis transversaux, tandis que dans les vrais *Petargoderus* il n'a qu'un seul sillon transversal à chaque extrémité. Chez les Pélargodères, les pattes antérieures sont beaucoup plus grandes que les autres dans les mâles; tandis que dans notre insecte, qui est aussi un mâle, ces pattes sont à peine un peu plus longues. Enfin, dans le genre de M. Serville, les élytres sont à peine tronquées à l'extrémité, tandis que dans le nôtre elles offrent chacune deux dents épineuses. Si l'on pensait que ces différences fussent suffisantes pour

motiver la création d'un genre distinct, nous proposerions de le nommer *Macrochenus* (μαχρός, grand, long; αὐχήν, nuque, cou).

Tout le corps de cet insecte est noir, mais il est couvert d'un trèsfin duvet gris. Le devant de la tête est blanc avec une figure noire représentant assez bien un M renversé. Les yeux sont noirs et bordés de blanc. Les antennes sont grêles et de moitié plus longues que le corps. Le corselet est presque d'un tiers plus long que large, cylindrique, un peu rugueux au milieu, ayant à son tiers antérieur un sillon profond précédé par trois ou quatre plis transverses, et près du bord postérieur un autre sillon suivi de deux ou trois plis. Il est orné en dessus de trois bandes longitudinales blanches qui se continuent sur la tête, et de chaque côté, au-dessus de l'insertion des pattes, d'une large bande de la même couleur, qui se continue aussi sur les côtés de la tête en passant sous les yeux. Les élytres sont plus larges que le corselet, à angles huméraux saillants, avec l'extrémité rétrécie insensiblement, tronquée et bidentée; elles sont ornées de taches anguleuses blanches, de forme plus ou moins carrée, se touchant par leurs angles, ce qui leur donne un peu l'aspect des cases d'un damier. Le dessous est d'un gris plus blanchâtre que le dessus avec l'abdomen marqué d'une large bande noire au milieu et d'une série de gros points noirâtres de chaque côté. Le sternum est un peu saillant. Les pattes sont longues et grêles, presque égales, et ne diminuant de grandeur, des premières aux dernières, que d'une manière presque insensible. L'extrémité des jambes antérieures est un peu épaissie et arquée; les autres offrent, près de l'extrémité, au côté externe, une petite dent peu saillante.

Du plateau des Neelgheries. — Trouvé en juillet.

Le *Cerambyx tigrinus* d'Olivier (t. 1v, n° 67, p. 401, pl. 19, fig. 442), dont la patrie est inconnue, semble être très-voisin du nôtre. Serait-ce sa femelle?

## SAPERDE QUADRINOTÉE.

Saperda (Sphænura) quadrinotata. Guérin.

Nigra, dense flavo-tomentosa. Elytris apice truncatis, bidentatis, lateribus et basi bicostatis, humeris maculisque quatuor nigris. — Long. 22, larg. 6 millim.

Elle ressemble un peu pour l'aspect général à la Saperda morbil-

losa de Fabricius; mais elle n'est pas si aplatie en dessus, et sa forme est plus cylindrique. Tout son corps est noir, mais tellement couvert d'un duvet écailleux jaune d'ocre, qu'il peut passer pour entièrement jaune. Les palpes, les yeux et les antennes sont noirs et faiblement garnis de duvet jaunâtre. Le vertex a trois petites taches noirâtres. Le corselet, un peu plus long que large, offre un petit étranglement latéral près du bord postérieur; il est fortement ponctué et orné en dessus de quatre lignes longitudinales noires. Les poils jaunes du milieu se relèvent un peu sur la ligne médiane, et forment là une petite crête longitudinale. L'écusson est arrondi, un peu saillant. Les élytres sont plus larges que le corselet, à épaules saillantes, droites sur les côtés, ct diminuant insensiblement jusqu'à l'extrémité. Elles ont à leur base, en dessus, deux côtes assez élevées, qui s'effacent à partir du milieu, et de chaque côté deux côtes élevées, rapprochées, dont la plus externe vient former l'épine latérale de la troncature du bout des élytres. Elles ont en outre des séries de gros points enfoncés, mal alignés sur le milieu des élytres, mais formant des stries à points plus rapprochés sur les côtés; la saillie humérale est dénudée et noire : il y a en outre, un peu avant le milieu, deux grandes taches noires, carrées; entre ces taches et l'extrémité, deux grandes taches noires, oblongues, formées par deux bandes longitudinales réunies à leurs extrémités, et dont les deux plus externes laissent entre elles un espace longitudinal jaune. L'extrémité tronquée de ces élytres est bordée de noirâtre. Tout le dessous du corps et les pattes sont d'un jaune uni-

Trouvée sur les monts Neelgheries, en juillet.

## SAPERDE A PLUSIEURS TACHES.

Saperda (SPHÆNURA) multiguttata. Guérin.

Flavo-aurea, tomentosa, nigro-guttata. Antennis nigris et griseo-tomentosis. Pedibus fulvis. — Long. 20, larg. 5 4/2 millim.

Cette délicieuse espèce, dont le fond de la couleur est fauve-pâle, est entièrement couverte d'un fin duvet, écailleux, très-serré, d'un beau jaune-serin ou doré. Les yeux, le labre, les mandibules et les antennes sont noirs; ces dernières sont couvertes d'un fin duvet gris et peu dense. La tête a sur le milieu du front une ligne longitudinale

noire renslée au milieu. Le corselet, aussi large que long et un peu étranglé en arrière, offre en dessus quatre gros points noirs, et, de plus, un de chaque côté sur les flancs. Les élytres, lisses, sans côtes, tronquées et épineuses au bout, ont chacune la saillie humérale et huit taches de couleur noire de formes diverses, carrées, rondes ou triangulaires, et en outre, sur la suture, deux taches communes placées l'une au milieu, l'autre entre celle-ci et l'écusson, ce qui fait un total de vingt taches sur les deux élytres en y comprenant les angles huméraux. Les côtés du mésothorax ont une grande tache noire arquée, et l'abdomen a une petite ligne noire au milieu du dernier segment et un peu de noir à la base des précédents, sur les côtés seulement. Les pattes sont d'un fauve pâle et tomenteuses.

Trouvée en juillet sur les monts Neelgheries.

# GENRE CENTRURE, CENTRURA, GUÉRIN.

(κέντρον, aiguillon; οὐρά, queue.)

Ce curieux genre devra être placé dans le voisinage des Apomecyna, et surtout de celui que nous avons établi (Iconogr. du Règne animat, texte) sous le nom d'Hattia. Il avoisine aussi beaucoup les genres Cercoptera de Spinola (Mag. Zoot., 1839. Ins., pl. 12) et Urocalymma de M. Westwood (Arcana Entomot., nº 4, p. 58, pl. 15, fig. 3), mais il se distingue des Hattia par son corps cylindrique avec le milieu des élytres renflé comme dans les Dorcadion; des Cercoptera par ses joues, qui ne sont pas prolongées sur les côtés, et des Urocalymma par son corselet plus allongé et dépourvu de dent latérale. Voici les caractères essentiels de notre genre.

Corps épais, cylindrique, renflé au milieu. Tête à front perpendiculaire ou même infléchi en dessous. Antennes grêles. Prothorax cylindrique, plus long que large, tronqué presque droit à ses deux extrémités, sans tubercules ni dents sur les côtés. Élytres allongées, un peu plus larges que le corselet et tronquées droit à leur base, très-élargies au milieu, rétrécies brusquement en arrière et terminées en pointes assez aiguës un peu divergentes. Pieds assez courts peu robustes, et de longueur égale. Palpes égaux, assez grêles, terminés par un

article un peu plus grand, ovalaire et pointu au bout. Mandibules courtes et fortes. Labre ovalaire transversal.

#### CENTRURE A COTES.

### Centrura costata, Guérin.

Atra, flavo-villosa. Antennis fulvis. Thorace rugoso, subcarinato, postice subcoarctato. Scutello transverso, rotundato. Elytris apice acuminatis, basi granulosis et punctatis, costis quatuor longitudinalibus in medio elevatioribus. — Long. 45, larg. 4 millim.

Son corps est noir, mais entièrement couvert, dans son état de fraîcheur, par un duvet court plus ou moins serré ou couché, de couleur jaune d'ocre. La tête est un peu granuleuse, à front coupé droit, perpendiculaire et même un peu penché en dessous. Les antennes ne sont pas tout à fait de la longueur du corps; elles sont filiformes et grêles, fauves, composées d'articles cylindriques, dont le premier est plus épais et en massue, le second très-petit, le troisième le plus long de tous, et les autres vont en diminuant de longueur jusqu'au dernier. Le corselet est cylindrique, plus long que large, un peu rétréci en arrière, fortement chagriné ou rugueux, avec une faible élévation longitudinale au milieu formant presque une carène. Les élytres sont ovalaires, terminées chacune par une pointe forte et un peu divergente. Elles ont à la base quelques petits tubercules et des points ou fossettes, et sur le disque quatre grosses côtes élevées qui ne partent pas tout à fait de la base, s'élèvent brusquement au milieu et diminuent ensuite. On voit de chaque côté de ces élévations une série de petits points enfoncés : deux côtes (la plus extérieure et la plus interne) atteignent l'extrémité de l'élytre, et se réunissent pour former le centre de la pointe terminale; la seconde côte, à partir de la suture, se termine long-temps avant d'atteindre l'extrémité de l'élytre. Le dessous est couvert de duvet jaune : mais on voit une ligne maculaire noire au milieu de l'abdomen, produite par l'absence de duvet sur ce point. Les pattes sont noires, et couvertes de duvet jaune.

Ce joli et curieux insecte a été découvert par M. Delessert sur le plateau des Neelgheries. La *Saperda lyncea* d'Olivier, t, IV, n° 68, pl. 4, fig. 44, pourrait bien rentrer dans le genre *Centrura*.

#### CRIOCÈRE A CROIX.

#### Crioceris cruciatus. Guérin.

Ferrugineo-nitidus. Elytris lævigato-flavis, sutura fasciaque transver-sali nigris crucem formantibus. — Long. 40, larg. 4 millim.

Lema cruciata. Guérin, Revue zoologique par la Société Cuvierienne, 4840, p. 44.

Cette jolie espèce est très-facile à distinguer. Elle est d'un fauve-ferrugineux luisant avec les élytres jaunes et marquées d'une grande croix noire formée par une ligne suturale coupée au milieu par une autre ligne transversale qui touche les bords latéraux. Les côtés du mésothorax sont un peu tachés de noir. Dans quelques individus, l'abdomen est d'un fauve jaunâtre.

Découverte sur les monts Neelgheries.

#### CHLAMYS INDIEN.

### Chlamys indica. Guérin.

Atra. Capite rugoso, complanato. Thorace in medio elevato, rugoso, foveis quatuor. Elytris profunde rugosis. Corpore subtus pedibusque rugosis.

— Long. 2 4/3, larg. 4 4/2 millim. — Chlamys indica, Guérin. Rev. zool. par la Société Cuvierienne, 1840, p. 41.

Noir. Tête rugueuse, aplatie. Corselet très-élevé au milieu, rugueux, avec des élévations circonscrivant une espèce de sillon et quatre fossettes assez bien marquées au milieu. Élytres fortement rugueuses, ayant des élévations sinueuses et larges. Dessous et pattes rugueux.

G'est le premier insecte de ce genre que l'on ait encore découvert sus l'ancien continent. Il a été pris dans les environs de Kottergherry, sur les Neelgheries.

#### CHRYSOMELE RAJAH.

# Chrysometa rajah. Guérin.

Rotundata, globulosa, obscure viridis vel subnigra; elytris testaceis viridimicantibus. Capite thoraceque lateribus punctatis. — Long. 12 à 14, larg. 10 à 14 millim.

Chrysomela (plagidiora) rajah. Guérin, Rev. zool. par la Société Cuvierienne, 1840, p. 41.

Arrondie et très-globuleuse, d'un vert foncé, quelquefois presque noir, avec les élytres testacées offrant souvent des reflets verts. Tête et corselet lisses; le corselet ayant de chaque côté quelques points enfoncés assez distants. Élytres très-finement ponctuées.

Trouvée sur le plateau des Neelgheries.

# COCCINELLE DE DELESSERT.

# Coccinetta (Epilachna) Delessertii. Guérin.

Nigra, rotundata, pubescens. Capite thoraceque fulvis. Scutello fusco. Elytris nigris, utrinque maculis quinque rotundatis fulvis. Corpore subtus, lateribus thoracis et abdominis fulvo-maculatis; antennis pedibusque fulvis. — Long. 8, larg. 7 millim.

Coccinella (Epilachna) Delessertii. Guér., Rev. zoolog. par la Société Cuvierienne, 1840, p. 42.

Noire, arrondie, pubescente. Tête et corselet fauves, écusson brun. Élytres noires, beaucoup plus larges que le corselet à leur base, ayant chacune cinq grandes taches arrondies fauves: deux à la base, deux au milieu, et la dernière à l'extrémité. Dessous du corps noir avec les côtés du thorax et de l'abdomen tachés de fauve. Antennes et pattes fauves.

----

Prise en abondance sur le plateau des Neelgheries.

### ORTHOPTÈRES.

#### CHŒRADODE TRONOUÉE.

#### Chæradodis truncata. Guérin.

Luteo-grisea vel viridis. Capite transverso. Thorace latissimo subtriangulari postice truncato. Femoribus intermediis et posticis foliatis. Elytris nervosis. Alis nigris, albo-strigosis, apice flavidis, caudatis. — Long. 7 centim.

### (Pl. 45.)

Sa tête est transverse avec les yeux un peu pointus. Le corselet est allongé avec sa membrane très-large en arrière, à bord postérieur tronqué presque droit avec les côtés arrondis, insensiblement rétrécis vers la tête, où elle vient se terminer par une petite sinuosité. Cette membrane donne au corselet une forme conique et le rend un peu plus long que large. Les élytres sont allongées avec les côtés rabattus, plus larges que le dessus, arrondis en arrière. Les ailes sont noires avec les nervures transverses d'un blanc jaunâtre : leur extrémité, d'un jaune obscur, est brusquement rétrécie en une petite queue dépassant les élytres dans le repos. Les cuisses antérieures ont une grosse tache noire en dessous; les quatre postérieures sont garnies, à leur extrémité et en arrière, d'une assez large membrane irrégulièrement dentelée. L'abdomen est large et rhomboïdal, un peu dentelé sur les côtés, et porte un petit appendice de chaque côté de l'anus. La couleur de l'insecte desséché est d'un jaune verdâtre et brunâtre feuille-morte. Il est probable qu'il a été vert.

Trouvé à Singapoore, à l'extrémité de la presqu'île malaise.



# HÉMIPTÈRES.

#### FULGORE DE DELESSERT.

# Fulgora Delessertii. Guérin.

(Pl. 46, fig. 2.)

Capite rostrato. Rostro dimidii corporis longitudine, adscendente, viridi.
Prothorace ferrugineo. Hemelytris nigro-viridibus, flavo-maculatis.
Alis cæruleis, apice nigris. — Long. 34, env. 75 mill.
Fulgora Delessertii. Guér., Rev. 2001., 4839, p. 483.

Cette espèce est très-voisine de la *Fulgora maculata* de Stoll (pl. 26, fig. 143), mais elle s'en distingue d'une manière notable par la coloration des taches de ses hémélytres. Elle diffère de la *Fulg. candelaria* par les deux facettes latérales de la face frontale, qui ont à leur extrémité une carène longitudinale allant du sommet des faces latérales au sommet de la tête.

M. Adolphe Delessert a trouvé cette belle espèce sur le penchant des monts Neelgheries. Elle se tient sur les petits arbres au bord des rivières; et il est fort difficile de la prendre, car elle est très-agile et s'envole au moindre bruit.

### FULGORE SUBOCELLÉE.

# Fulgora subocellata. Guérin.

(Pl. 46, fig. 4.)

Capite rostrato. Rostro corporis longitudine, adscendente, supra obscure ferrugineo, infra viridi. Tibiis anticis et intermediis nigris. Hemelytris viridi-fulvescentibus, flavo-subocellatis. Alis albis basi subviridibus, albo-farinosis, margineque antico nigro et ferrugineo maculatis.

— Long. 48, enverg. 93 mill.

Fulgora subocellata. Guér., Rev. zool., 1839, p. 483.

Elle est très-voisine de la *Futgora ocutata* de Westwood (*Trans. Lin. Soc.*, vol. XVIII, p. 442, pl. 42, fig. 5), mais celle-ci est plus

petite; les yeux de ses hémélytres sont fauves, très-limités et entourés de blanchâtre sur un fond gris fauve, et ses ailes sont ornées, vers la côte, d'une grande tache rose terminé de brun, etc.

Cette Fulgore a été prise à Pulo-Pinang.

Nous avons reconnu que la Fulgore à laquelle nous avions donné provisoirement le nom de Rajah ( $Rev.\ zoot.$ , p. 183) est décrite et figurée par Donovan dans son  $Epitome\ Ins.\ of\ China$ , pl. 7, sous le nom de  $Fulgora\ pyrorhynchus$ , que nous lui restituons.



# LÉPIDOPTÈRES.

#### PAPILLON DE DELESSERT.

# Papilio Delessertii. Guérin.

(Pl 47).

Alis subhyalinis, albis, venis maculisque nigris. Anticis subsinuatis posticis dentatis, angulo anali lunula obsoleta flava. — Enverg. 11 centim

Papilio Delessertii. Guér., Revue Zoolog. par la Société Cuvierienne, 4839, p. 233.

? Papilio melanides. De Haan, Hist. nat. des possessions néerlandaises dans l'Inde; IIIº livr. (1840), p. 40, pl. 8, fig. 3.

Ce Papillon offre tous les caractères du dernier groupe formé par M. Boisduval, car il appartient à l'archipel Indien; il a le facies des Pap. Panope et Dissimilis, et ne peut être placé que près de ce dernier : ce qui le range à la fin du genre. Ses quatre ailes sont d'un blanc légèrement nacré et demi-transparent, comme chez les Idea; les supérieures sont très-arquées à la côte, avec le bord postérieur très-légèrement sinué. Leur côte est noire avec six taches blanches inégales allant de la base jusqu'au delà du milieu. La cellule discoïdale est également noire, occupée par quatre bandes blanches transversales et obliques; les deux premières droites, les deux autres arquées : il y a, à la base une petite tache triangulaire blanche. Les nervures qui partent de cette cellule sont toutes plus ou moins largement bordées de noir, et l'extrémité de chacune de ces nervures est occupée, au bord postérieur, par autant de grandes taches noires. Entre chaque nervure, et près du bord, il y a une tache noire arrondie; enfin entre la première et la seconde nervure, en partant du bord interne, et entre les quatrième et cinquième, un peu au delà du milieu du disque, il y a deux grandes taches noires très-distinctes des autres, de forme un peu carrée. Les ailes inférieures sont arrondies, sans appendices ni queues, un peu dentées, blanches, à nervures assez largement bordées de noir, avec le bord postérieur occupé par de larges taches noires fondues entre elles. Il y a , comme aux supérieures , un rang de taches noires occupant , près du bord , les intervalles des nervures. L'angle anal est occupé par une lunule noir bordé en haut d'une faible teinte jaune précédé d'une ligne transversale noirâtre. Le bord des quatre ailes est finement liséré de blanc interrompu par le noir des taches marginales. Le dessous est semblable au dessus ; mais les taches sont un peu moins larges , et la bordure antérieure jaune des lunules anales est d'une teinte plus vive. La tête de ce Papillon est noir avec deux lignes blanches en avant et contre les yeux, qui sont rougeâtres ; les antennes sont noires Le thorax est noir, taché de blanc dessus et dessous ; l'abdomen est noirâtre en dessus , blanc sur les côtés et en dessous , avec une ligne noirâtre de chaque côté. Les six pattes sont brunes.

Hab. l'île de Pulo-Pinang, à l'entrée du détroit de Malacca.

Il est très-probable que c'est la même espèce que M. de Haan a représentée un an après notre publication (voy. *Revue zool.*, 1842, p. 453).

#### PAPILLON NEPTUNE.

### Papilio Neptunus. Guérin.

(Pl. 48.)

Alis nigris, concoloribus: anticis fascia sesquialtera alba, striata; posticis dentatis et caudatis, macula coccinea trifida ad angulum analem. — Enverg., 40 cent.

Papilio Neptunus. Guér., Revue zoolog. par la Société Cuvierienne, 1840, p. 43.

Ce papillon doit être placé en tête du dix-septième groupe de M. Boisduval. Ses quatre ailes sont d'un noir assez vif; les supérieures sont allongées, entières, et elles ont deux larges fascies d'un blancgrisâtre coupé par des raies noires, placées, l'une avant le milieu, l'autre près de l'extrémité de l'aile. Les inférieures ont de profondes échancrures au bord externe, et une queue très-élargie et arrondie au bout; elles portent, au delà du milieu de leur longueur, contre le bord interne et vis-à-vis une échancrure de ce bord, une grande tache transversale rouge, divisée en trois taches par les nervures, arrivant jusqu'au milieu de leur largeur, et dont la plus extérieure est beaucoup plus petite. Le dessous des quatre ailes est exactement semblable

au-dessus. Le corps est noir avec les côtés du thorax rouges. L'abdomen manque à l'exemplaire unique et mutilé que nous possédons. Habite la côte Malaye.

#### PAPILLON SATURNE.

# Papilio Saturnus. Guérin.

(Pl. 49).

Alis nigris, dentatis: posticis caudatis; anticis fascia subapicali, posticis macula discordali magná, sulfureis. — Enverg., 11 cent.

Papilio Saturnus. Guér., Revue zoolog. par la Société Cuvierienne, 1840,

Papilio Nephelus. DE HAAN, Hist. nat. des possess. néerl. (1840).

Il a beaucoup d'affinité avec le Pap, Nephetus de M. Boisduval (Spec. général des Lépidopt., tom. 1, p. 210), mais il s'en distingue surtout par la bande de ses ailes supérieures, composée de cinq taches, tandis que chez celui-ci il n'y a que quatre taches à cette même bande; et par ses ailes inférieures, qui n'ont pas de tache ou point jaune au côté interne de la grande tache discoïdale. Ses quatre ailes sont noires; les supérieures sont légèrement dentées, saupoudrées d'atomes jaunâtres, formant des raies très-faiblement marquées, avec une bande blanc-soufré droite, maculaire, formée de cinq taches, transverse, partant du bord antérieur de l'aile, passant un peu en dehors de la cellule discoïdale et se terminant près du bord externe, environ vers son milieu. Il y a de très-petites taches blanches dans les angles rentrants du bord externe. Les ailes inférieures sont dépourvues d'atomes jaunâtres; elles ont au milieu une grande tache d'un jaune pâle arrondie et touchant à l'extrémité de la cellule discoïdale à son bord interne, ayant son bord externe fortement denté. Le bord extérieur de ces ailes est denté, et terminé par une large queue noire en spatule : elles offrent, dans les échancrures seulement et de chaque côté de la base de la queue, de petites bordures blanches. Le dessous des premières ailes est semblable au dessus, mais les taches sont blanches; il y a des raies d'atomes très-bien marquées dans la cellule discoïdale et près du sommet. Le dessous des secondes offre des taches blanches, séparées par des nervures, et au nombre de sept, lesquelles viennent se terminer au bord abdominal. Les taches du

bord externe et des côtés de la base de la queue sont beaucoup plus larges qu'en dessus, et précédées de lunules d'un blanc un peu bleuâtre. Le corps, en dessus, est noir-vif, mais la tête et le prothorax sont tachés de blanc; en dessous, il est également noir, avec les côtés du thorax, de l'abdomen, et le milieu de celui-ci tachés de blanc (mâle).

H. la côte Malaye à Pulo-Pinang.

#### PAPILLON BRAMA.

### Papilio Brama. Guérin.

Alis fuscis, viridi-pulverulentis, fascia communi viridi-aurea; posticis dentatis et caudatis, margine lunulis viridibus, angulo anali macula fulva nigro ocellata. — Enverg., 40 cent.

Papilio Brama. Guér., Revue Zool. par la Soc. Cuvierienne, 4840, p. 43, pl. 4, fig. 3 et 4.

Papilio Palinurus. DE HAAN, Hist. nat. des possess. néerl., 4840.

Ce beau papillon ressemble beaucoup à celui que Stoll a figuré sous le nom de Pap. Regutus (Suppt. à Cramer, pl. 41, fig. 1); mais comme cet auteur ne fait aucune mention des taches d'atomes verts placées près du bord postérieur des ailes inférieures, nous avons dû le considérer comme ne se rapportant pas à cette espèce. Du reste, il est probable que le Pap. Brama, le Pap. Regutus et les Pap. Crino et Patinurus de Fabricius ne sont que des variétés locales d'une seule et même espèce. Ce doute ne pourra être levé que lorsque l'on pourra comparer entre eux un certain nombre de ces papillons provenant de localités bien précisées.

Notre *Papitio Brama* a été rapporté par M. Ad. Delessert de la côte Malaye. Il a environ 10 cent. d'envergure.

### DANAIDE CHLOÉ.

# Danaïs (Euplæa) Chloé. Guérin.

Alis integerrimis, fuscis; anticis basi violaceo-micantibus, omnibus utrinque punctis marginalibus albis serie duplici digestis: subtus punctis discoidalibus albis et subviolaceis. — Enverg., 40 4/2 cent.

Elle est intermédiaire entre les Dan. Alcathoe et Coreta de

Godard. Le dessus de ses quatre ailes est d'un brun noirâtre avec un reflet d'un beau bleu-violet-vif occupant la plus grande partie des supérieures, depuis leur base jusqu'au delà du milieu (chez le mâle, le seul sexe que nous ayons vu). Les premières ailes ont en dessus, à la côte et au delà du milieu, deux petits traits bleuâtres à peine visibles, et leur extrémité présente, près du sommet, quatre taches blanches. Il y a, en outre, au bord externe, une ligne de points blancs partant de l'angle interne et n'atteignant pas le sommet. Les secondes ailes ont de part et d'autre, sur le limbe de derrière, deux rangées de points blancs, dont les intérieurs un peu oblongs; elles ont, en outre, en dessus, au milieu et près du bord de la côte, une grande tache triangulaire d'un blanc sale et bien limitée. Le dessous des quatre ailes est d'un brun chatoyant. Les supérieures offrent les mêmes taches et points que le dessus, mais ils sont un peu plus gros; les deux petites taches de la côte sont plus fortes et blanches. Outre les quatre taches du sommet, il y en a encore trois autres très-petites, linéaires, formant une bande parallèle à la ligne du bord. Le milieu présente deux taches blanches entourées de violet, et il y a au-dessous de celles-ci une assez grande tache oblongue et blanche. Le dessous des inférieures offre, en plus des deux lignes marginales de points blancs, sept petites taches d'un blanc violet. Il y a quelques petits points blancs à la base de ces mêmes ailes. La frange est alternativement noire et blanche. Le corps et la tête sont noir taché de blanc.

Habite Pulo-Pinang, côte Malaye.

### ARGYNNE ÉMALÉE.

# Argynnis Emalea. Guérin.

Alis subrotundatis, anticis apice subconcavis, supra fulvis: anticis apice et lineis flexuosis, posticis lineis flexuosis punctisque nigris, maculis costalibus duabus albis, subtus griseo—fulvis margaritaceo—micantibus, fascia media communi—alba, maculari, extus recta, intus dentata. — Enverg., 7 1/2 cent.

Elle a beaucoup d'affinités avec l'*Arg. Thyetia* de Fabricius (*God.*, p. 257). Le dessus de ses quatre ailes est d'un jaune-fauve-vif, un peu plus sombre à la base. L'extrémité des premières est noire avec deux bandes ondées de noir parallèles au bord externe, et

moins marquées près de l'angle inférieur; elles ont, en outre, au milieu, une bande dentelée et ondulée de noir servant de limite à la portion plus obscure de leur base. On voit dans le milieu de la cellule discoïdale une petite bande transverse et brune avec le milieu fauve. Les inférieures ont au bord externe trois lignes noirâtres flexueuses; une ligne flexueuse au milieu, se continuant avec celle des supérieures; et, entre cette ligne et les externes, une série de six points noirs dont les deux antérieurs et celui de l'angle anal un peu plus forts; elles ont à la côte deux taches blanches, de forme carrée : l'une au milieu, l'autre près de l'extrémité antérieure. Le dessous des quatre ailes est d'un gris-cendré-jaunâtre à reflets violets et perlés avec les nervures fauves; elles sont traversées au milieu et obliquement par une ligne maculaire blanc bordé de noirâtre, droite du côté externe, fortement dentée, surtout aux supérieures, du côté interne, et très-élargie à la côte des supérieures. On voit, en outre, aux ailes inférieures une série de six petits points noirs correspondant à ceux du dessus. Le corps est d'un brun jaunâtre, les antennes sont noires avec le côté antérieur fauve.

Habite la côte Malaye.

#### VANESSE EUDOXIE.

#### Vanessa Eudoxia, Guérin,

(Pl. 20.)

Alis anticis subfalcatis, posticis extus sub-caudatis; omnibus supra ochraceis basi fuscis apice nigris, posticis lineis duabus marginalibus punctisque sub-ocellaribus nigris; subtus brunneo-ochraceis, strigis dentatis albis et fuscis, ocellisque cæruleo-pupillatis prope marginem. — Enverg., 7 cent.

Vanessa Eudoxia. Guér., Revue zoolog. par la Société Cuvierienne, 1840, p. 44.

Cette belle Vanesse peut être placée dans le voisinage des Van. Laodora et Pelarga de Godard. Ses ailes supérieures sont d'un jaune-fauve couleur d'ocre, fortement concaves et dentées au bord externe, d'un brun pâle à la base, avec l'extrémité noirâtre. Les inférieures sont dentées, elles ont une petite queue au milieu du bord externe et un petit prolongement arrondi à l'angle anal.

Leur couleur est semblable à celle des supérieures, avec la base également brune et l'angle supérieur externe noirâtre. Elles ont, près du bord, deux lignes sinueuses précédées de gros points noirs à contour plus pâle que le fond, dont les deux plus externes touchent la tache apicale noire. On voit sur le milieu du lobe de l'angle anal une petite strie oblique bleue. Le dessous est d'un brun jaunâtre; la base des ailes, d'un jaune plus pâle au milieu, augmente de ton vers les bords, avec des lignes en zigzag blanches à reflets violacés et d'autres lignes brunes et transversales. Les lignes blanches du milieu et celles qui longent le bord externe sont plus larges et mieux marquées. Il y a, en outre, au côté interne des lignes blanches du bord des quatre ailes une ligne d'yeux brun bordé de noir et pupillé de bleu. On compte six de ces yeux aux ailes supérieures et cinq aux inférieures. La frange est alternativement noire et blanche des deux côtés. Le corps est d'un brun jaunâtre, les antennes noires.

Hab. la côte Malaye.

#### SATYRE DES NEELGHERIES.

# Satyrus (Cyllo) Neetgheriensis. Guérin.

(Pl. 24, fig. 4.)

Alis fuscis, anticis apice albo-maculatis, subtus griseo fasciatis ocellisque luteis nigro-pupillatis; posticis subtus fasciis fuscis et griseis angulatis, ocellis nigris, flavo cinctis, inæqualibus: antico magno, rotundo, albo-pupillato, tribus sequentibus oblongis albo irroratis, anali duplici, ante anali rotundo, postice remoto. — Enverg., 57 mill.

Cette espèce est très-voisine du Satyrus Europa (God., Enc., t. IX, p. 478), et pourrait bien n'en être qu'une variété locale. Gependant, après l'avoir comparée avec les deux sexes d'un vrai Satyrus Europa provenant de la Chine et que nous a communiqué M. Marchal, qui a bien voulu étudier cette espèce avec nous, nous avons trouvé des différences qui nous ont semblé réelles, tant dans la forme beaucoup plus sinueuse des bandes du dessous des ailes que dans la forme des yeux et dans la place qu'ils occupent. Chez les vrais Europa mâle et femelle il y a, près de la base des quatre ailes, une bande d'un blanc nacré, commune aux quatre, assez étroite,

presque droite et de la même largeur dans toute son étendue, tandis que la bande qui représente celle-ci, dans notre espèce, est très-irrégulière et très-sinueuse et dentée, plus large vers la côte des ailes supérieures, ne correspondant pas exactement avec celle des ailes inférieures. Dans notre espèce il v a, aux secondes ailes et un peu au delà du milieu, une autre bande grisâtre bordé de brun de chaque côté, fortement anguleuse vers le bord externe, un peu avant le milieu de sa longueur. C'est entre cette dernière bande et le bord que sont situés six veux noir entouré de jaune, puis de brun, puis de griscendré. Le premier, celui qui touche à la côte, est le plus grand ; il a au milieu une grosse pupille blanche. Les trois qui suivent sont ovales et allongés, leur partie noire est semée d'un grand nombre de petits atomes blancs. Le quatrième n'est plus situé sur la ligne des autres; comme cela a lieu chez l'Europa; il est très-reculé vers le bord, parfaitement rond et très-limité, et n'a au milieu que trois ou quatre petits atomes blancs. Enfin, l'œil de l'angle anal est remonté sur la ligne des autres ; il est double , formé de deux ovales noirs, entourés tous deux de jaune, et semés de nombreux atomes blancs. Les yeux des ailes supérieures sont au nombre de cinq, bien ronds, tandis qu'il y en a six, dont plusieurs ovales, dans l'Europa. Dans notre espèce, c'est l'œil de l'angle postérieur qui manque. Les quatre ailes ont la frange blanche coupée de petites taches noires, immédiatement après la frange; en dessus il y a une ligne étroite jaune bordé de noir des deux côtés, et précédée d'une ligne grise plus large et bordée, en dedans, de brun foncé. Notre individu est une femelle, son dessus est d'un brun-enfumé noirâtre (tandis que chez le vrai Europa ce brun est roussâtre); les ailes supérieures ont, au delà du milieu et au bord antérieur, une tache jaunâtre divisée en trois par les nervures; il y a deux taches de forme carrée, près du sommet, et une autre tache près du bord externe et au tiers postérieur. Les ailes inférieures sont sans taches, mais elles laissent apercevoir par transparence quelques traces des yeux du dessous. Leur bord offre les mêmes lignes qu'en dessous, mais moins bien marquées; et elles ont au milieu du bord postérieur une petite dent en forme de queue, semblable à celle du Sat. Europa.

Hab. les monts Neelgheries.

### SATYRE D'ADOLPHE.

### Satyrus Adolphei. Guérin.

Alis integerrimis, fusco-nigris; anticis punctis duabus albis minutissimis, posticis ocellis duabus ferrugineis, nigro pupillatis, obsoletis: subtus pallidioribus, anticis ut supra, posticis lineis duabus fuscis transversalibus, basali abbreviata sinuata, altera recta, puncto nigro albopupillato et punctis albis minutissimis prope marginem. — Enverg., 47 mill.

Cette espèce ressemble beaucoup au Satyrus servatius de Godard, mais elle n'a pas de reflet violacé et ses ailes, en dessous, sont dépourvues des yeux signalés chez celui-ci. Les quatre ailes sont d'un brun-noirâtre plus foncé vers la côte des supérieures. Celles-ci ont, près du sommet et un peu plus bas que le milieu, près du bord externe, deux très-petits points blancs peu visibles. Les inférieures ont également près du bord deux petits yeux peu marqués, d'un jaune-fauve à pupille noire. Le dessous des quatre ailes est d'un brun moins foncé qu'en dessus, les supérieures offrent les deux petits points blancs du dessus. Les inférieures ont chacune deux bandes transverses et obliques brunes, la première près de la base, un peu sinueuse et n'atteignant pas le bord externe; la seconde au delà du milieu, partant de la côte, aux deux tiers de la longueur de l'aile, et se terminant à l'angle anal. Cette bande est droite, nettement limitée du côté extérieur, fendue du côté de la base de l'aile. Entre cette bande et le bord il y a une rangée de quatre petits points blancs dont le second, à partir de l'angle anal, est entouré de noir.

Hab. les monts Neelgheries. Trouvé dans le mois de juin.

#### SATYRE CHENU.

Satyrus Chenu. Guérin.

(Pl. 24, fig. 2.)

Alis integris, supra fuscis, pallidė submaculatis; anticis utrinque ocello magno nigro et bipupillato; posticis supra duabus, subtus tribus ocellis nigris; subtus omnibus griseo-cinereis fusco-strigosis, anticis duabus, posticis tribus fasciis margineque brunneis. — Enverg., 40 à 50 mill.

Ce petit Satyre ressemble beaucoup à celui que Fabricius a nommé Batdus, et l'on serait tenté de confondre ces deux espèces si l'on s'en tenait rigoureusement à la description donnée par Godard (Encycl., t. ix, p. 551); mais quand on examine les figures données par Cramer, et surtout par Hubner, du  $Satyrus\ Batdus$ , on voit qu'il a le dessous cendré et uniformément semé de petites stries brunes sans aucune trace des bandes qui se trouvent chez le nôtre. Les yeux des ailes inférieures sont aussi plus nombreux.

Notre Satyre de Chenu est en dessus d'un brun grisâtre avec quelques fines taches nébuleuses et plus pâles vers l'extrémité. Les ailes supérieures ont près du sommet un grand œil rond, noir, largement bordé de jaune et marqué de deux petites pupilles d'un bleu luisant. Les inférieures ont deux yeux beaucoup plus petits, noirs, bordés de jaune, avec une seule pupille bleue très-petite. Le premier est situé au milieu de la largeur de l'aile, près du bord externe; l'autre est placé entre le premier et l'angle anal. Le dessous des quatre ailes est d'un gris-cendré marqué d'une multitude de petites stries transverses ondées et brunes. Les supérieures ont l'œil unique comme en dessus; les inférieures ont trois veux, les deux du dessus et un troisième près de la côte et plus distant du bord externe. Dans les supérieures le bord externe est d'un brun jaunâtre, et il y a deux bandes de la même couleur, partant presque du même point au bord postérieur près de l'angle interne et divergeant ensuite pour se rendre à la côte, l'une en dedans et l'autre en dehors du grand œil apical. Aux inférieures le bord externe est également jaunâtre, et il y a trois bandes de la même couleur et un commencement de quatrième bande sur laquelle est posé l'œil près de la côte. La bande de la base est un peu arquée et n'atteint pas le bord interne; les deux autres vont en divergeant de l'angle anal à la côte, et embrassent dans leur intervalle le plus large l'œil supérieur et le commencement de bande sur lequel il est posé. Le corps et les antennes sont bruns, les pattes et le dessous sont variés de gris. — Il y a des individus plus petits qui ne diffèrent en rien de cette description.

Hab. les monts Neelgheries. Trouvé en juillet.

#### POLYOMMATE NYSEUS.

### Polyommatus Nyseus. Guérin.

(Pl. 22, fig.4.)

Alis supra fuscis, posticis macula posticali magna ferruginea. Cauda minuta nigra, apice alba, subtus albo-subviridescente: anticis apice nigris, albo-maculatis punctoque medio nigro; posticis basi nigro maculatis, margine late ferrugineo (ad angulum anticum nigro), albo maculato. — Enverg., 57 mill.

Cette jolie espèce se rapproche, pour la forme, de notre Argus poeta (Voyage autour du monde de la corvette la Coquille, Zool., t. 11, part. 2, 1<sup>re</sup> divis., pag. 277, pl. 18, f. 4). Tout le dessus de son corps et de ses ailes est d'un brun-noirâtre uniforme avec la frange alternativement noire et blanche de part et d'autre. Les ailes inférieures ont, près de l'angle anal, une petite queue mince, noire, à bout blanc : elles sont en partie occupées par une grande tache d'un rouge ferrugineux placée au bord inférieur à partir du milieu de leur longueur, mais ne remontant pas jusqu'à la côte. Le dessous est d'un blanc trèsfaiblement verdâtre vers la base. Les supérieures ont un gros point noir au milieu, et leur moitié apicale est noir marqué de deux bandes de taches blanches dont l'interne composée de taches inégales, l'externe formée de six taches alignées et égales et suivie, près du bord, d'une petite ligne blanche mince et interrompue. Les inférieures ont à la base huit ou dix gros points noirs, et leur extrémité présente une large bordure noire au quart antérieur, et d'un beau rouge-ferrugineux jusqu'à l'angle anal, bordée extérieurement d'une fine ligne noire que précèdent de petites lignes blanches. Cette bande est traversée dans son milieu par une ligne de huit taches blanches. Le dessous des palpes, du corps et des pattes est blanc.

Hab. Pondichéri. Trouvé en juillet.

#### HESPERIE DE BENJAMIN.

### Hesperia (Thymele) Benjaminii. Guérin.

(Pl. 22, fig. 2).

Corpore alisque supra obscuro-viridibus, apice obscurioribus; posticis margine inferiori fulvis, subtus lato-viridibus, nervis nigris: posticis macula magna posticali fulva, nigro-punctata. Capite infra anoque fulvis. — Enverg., 5 4/2 centim.

Cette magnifique espèce n'a aucun rapport avec celles qui ont été publiées par Linné et Fabricius. Son corps est d'un vert obscur avec le dessous de la tête, le devant des hanches et des cuisses antérieures et le dessous de l'anus d'un jaune-fauve vif. Les quatre ailes sont en dessus d'un vert obscur tirant au noirâtre vers l'extrémité avec le bord inférieur des secondes un peu prolongé en un lobe arrondi et d'un beau jaune-orangé ou fauve. Le dessous des quatre ailes est d'un vert-doré assez vif avec les nervures noires. Les inférieures ont en arrière une large tache d'un beau jaune-fauve, partant de l'angle anal et se terminant carrément au milieu de leur bord inférieur, avec une grande tache noire vis à vis le lobe ou fausse queue, et quatre ou six gros points noirs réunis entre cette tache et la terminaison du fauve. Les tarses sont de la couleur du corps : les antérieurs sont d'un jaune pâle en avant. Les antennes sont noires.

Hab. les Neelgheries.

Nous avons donné à cette espèce le nom de M. Benjamin Delessert, protecteur éclairé des sciences et dont le nom est vénéré des naturalistes.

#### SPHINX VIGILANT.

### Sphinx (Deielphila) vigil. Guérin.

(Pl. 23, fig. 4).

Capite thoraceque fusco-virescentibus, linea laterali albo-grisea. Alis fuscis, anticis puncto medio atro, margine posteriori et exteriori latè griseis, fusco maculatis et strigosis. Abdomine griseo supra obscuriori, utrinque maculis quatuor fuscis postice albo-punctatis. — Enverg. 9 cent., long. corp. 4 cent.

Il ressemble beaucoup au Sphinx velox de Fabricius (Ent. syst. 3, p. 378); mais la description de celui-ci ne convenant pas en tout point à notre espèce, nous nous sommes décidé à la donner ici. Le dessus de la tête est d'un brun assez foncé, faiblement verdâtre, avec les côtés d'un gris cendré. Le corselet est de la couleur de la tête; il offre de chaque côté, avant les ailes, une large bande grise qui se continue avec celle de la tête, se bifurque un peu avant l'insertion des premières ailes, pour suivre l'insertion de celles-ci et des secondes, et envover une bande oblique sur le dos, laquelle se confond en arrière avec une large ligne médiane grise partant de la partie postérieure de la tête. La ligne grise qui longe l'insertion des ailes devient d'un blanc vif en arrière. Les ailes supérieures sont divisées en deux parties longitudinales de couleurs différentes, brunes et cendrées, égales ; l'antérieure, celle de la côte, est d'un brun varié de noirâtre avec quelques raies longitudinales noires, une nervure grise vers l'extrémité et un petit point noir au milieu. Cette partie brune n'atteint pas l'extrémité de l'aile, et elle est limitée inférieurement par une ligne sinueuse noire. La partie postérieure et externe de ces ailes est d'un gris-cendré un peu roussâtre, commençant au bord inférieur, près de la base, et se terminant au sommet. On voit dans cette partie une ligne brune assez large, partant de l'angle apical et dirigée vers le milieu de l'aile; une autre ligne sinueuse et parallèle au bord externe, suit ce bord : il y a deux ou trois petites lignes onduleuses au milieu, près de la limite de la partie brune, et parallèles au bord de celle-ci, et quelques petits points bruns marqués sur les nervures plus blanchâtres qui traversent la portion grise. On voit une assez grande tache brune, au bord intérieur, près de l'angle interne, qui est assez

saillant; le bord externe est un peu arrondi et saillant au milieu, faiblement échancré en haut : ce qui produit une petite pointe à l'extrémité : sa frange est alternativement jaunâtre et noire. Les ailes inférieures sont d'un brun obscur avec l'angle anal arrondi, plus pâle et une ligne noire onduleuse, assez large et peu limitée, parallèle au bord inférieur, fondue dans la couleur brune du fond, vers l'extrémité, et terminée avant l'angle anal à une petite saillie du bord postérieur de l'aile; la frange est gris interrompu par du brun. Le dessus de l'abdomen est d'un gris-brun piqueté de brun plus foncé au milieu, gris plus pâle sur les côtés et à la base, et il a de chaque côté, à partir du troisième segment, quatre taches noires peu limitées e marquées d'atomes gris à leur partie inférieure. Le dessous des quatre ailes est gris-cendré varié de ferrugineux et d'atomes noirs. Les supérieures ont au milieu un grand espace brun uniforme, et près de l'extrémité une large bande plus ferrugineuse marquée près du sommet de trois faibles bandes noirâtres partant de la côte et peu allongées. Il y a de plus, dans cette partie fauve, une ligne de cinq à six points noirs. Les inférieures ont aussi deux bandes maculaires noirâtres, l'une au milieu, l'autre entre celle-ci et le bord externe. La frange des quatre ailes est comme en dessus. Le dessous du corps est gris-roussâtre, et les côtés de l'abdomen sont marqués de six petits points noirs. Les antennes et les pattes sont grises.

Hab. Pondichéri.

#### MACROGLOSSE HYLAS.

# Macroglossum Hylas. Lin. (Var.)

Cette variété se distingue du type décrit par Linnæus, par la couleur jaune du dessus de son abdomen. Nous avions d'abord pensé que cette teinte était due à une décoloration; mais dans ce cas le corselet aurait aussi jauni, ce qui n'a pas eu lieu. Du reste nous décrivons, dans le texte de notre Iconographie du Règne animal, Lépidoptères, une espèce (notre Macrogt. trochitus) que feu Desjardins a observée vivante à l'île Maurice, et dont l'abdomen est toujours jaune; ce qui montre que cette couleur est bien naturelle chez certaines espèces.

Avant de décrire la variété découverte par M. Ad. Delessert, nous croyons devoir transcrire la description originale que Linné a donnée de

son Sphinx hylas dans l'appendix de son Mantissa plantarum (Regni animal. Insecta, p. 539).

Sphinx hytas. Alis fenestratis; abdomine fascia purpurescente. — Hab. in China. D. Fabricius.

Corpus affine S. fuciformi.

Abdomen griseo-glaucescens, subtus nigrum albo variegatum. Cingulum (segmenti quarti) purpureum.

Thorax griseo-glaucescens. Abdomen subtus albidum.

Anus subtus barba atra.

Alæ totæ fenestratæ, margine nigro.

Comme on le voit, il y a dans Linné une faute d'impression dans les endroits où il parle de l'abdomen de son sphinx; mais les caractères essentiels de l'espèce, la bande pourprée du milieu de l'abdomen et la barbe noire de l'anus, sont bien indiqués. Voici la description de notre variété.

Alis hyalinis; anticarum costa apiceque tenui fuscis; capite thoraceque viridibus; abdomine supra lutescenti, cingulo medio ferrugineo. Barbis ani nigris. Thorace infra flavo pallido; abdomine infra nigro, ferrugineo alboque variegato.

Ses quatre ailes sont vitrées à nervures brunes. Les supérieures ont la côte, le sommet, le bord externe et la base du bord interne noirâtre saupoudré, à la côte et au bord interne, d'atomes jaunâtres. Les ailes inférieures ont la base de la côte jusqu'au milieu, et tout le bord interne jusqu'au pli marqué par une petite échancrure du bord inférieur de l'aile, d'un brun grisâtre, surtout vers l'angle anal. Les nervures des quatre ailes sont noirâtres. La tête et le corselet sont verts et sans taches. L'abdomen est d'un jaune d'ocre avec le quatrième segment d'un fauve velouté, depuis sa base jusqu'au milieu de sa longueur. Le dernier segment est bordé de poils noirs et terminé par une brosse noire avant une tache jaune au milieu et un petit point blanc de chaque côté. Le dessus des palpes et de la tête est blanc. Le dessous du thorax est jaune-pâle; enfin le dessous de l'abdomen est noir avec des taches fauves peu limitées de chaque côté des segments, et trois rangs de taches blanches dont une médiane et deux latérales. Les pattes sont d'un jaune pâle, et les tarses postérieurs noirâtres. Long. 30, env. 57 mill. — Habite les Neelgheries.

### GYNAUTOCÈRE BORDÉE.

### Gynautocera marginata. Guérin.

(Pl. 25, fig. 4.)

Alis nigris, margine exteriori cyaneo micantibus. Subtus antici macula rotundata flava. Corpore nigro, subtus coccineo maculis nigris lateralibus. Pedibus nigris, cyaneo-micantibus. — Enverg. 7 centim. 8 millim.

Ailes oblongues, arrondies, d'un noir brunâtre dessus et dessous. Bords des quatre ailes, en dessus, ornés de reflets d'un beau bleuvif visibles à certains jours, comme dans les *Nymphatis iris* et autres lépidoptères changeants; dessous ayant les nervures et les bords pourvus d'écailles d'un bleu verdâtre visibles également sous certains angles, les supérieures ayant de plus, près de la côte et un peu au delà du milieu, un assez grand point jaune. Corps noir en dessus, rouge en dessous, avec des taches noires sur les côtés. Pattes noires à reflets bleus.

Habite Pulo-Pinang sur la côte Malaye.

#### GYNAUTOCÈRE MACULAIRE.

# Gynautocera macularia. Guérin.

(Pl. 25, fig. 2.)

Alis oblongis, utrinque nigris, virescenti cyanzoque micantibus; anticis apice fasciis duabus macularibus albis supra et infra, posticis infrà maculis albis submarginalibus. — Env. 6 cent. 4/2.

Ailes oblongues, entières, noires, à reflets bleus, violets et verdâtres: les supérieures ayant de part et d'autre une large bande blanche presque maculaire et transverse au delà du milieu, et près du bord externe une ligne de taches oblongues et blanches se réunissant à la bande précédente, à l'angle interne; les inférieures sans taches en

dessus, ayant en dessous une tache blanche au delà du milieu, près de la côte, et une série de six ou sept taches arrondies et blanches près du bord postérieur. Il y a des reflets bleu-vif derrière ces taches marginales; entre elles et la frange, qui est noire. Corps et antennes noirs à reflets bleus et verts. Dessous de l'abdomen annelé de blanc.

Habite la côte Malaye.

La *Ph. aletta* de Cramer, pl. 396, fig. C., que cet auteur dit venir de Surinam, pourrait bien être une *Gynautocera* indienne très-voisine de la précédente.

### GYNAUTOCÈRE PHALÉNOIDE.

### Gynautocera phalænaria. Guérin.

(Pl. 24, fig. 4.)

Alis utrinque albis basi flavis. Anticis apice late nigro, albo fasciato; linea costali maculisque tribus in medio nigro subcyaneis. Posticis apice nigro maculato. Vertice et collari sanguineis. Thorace nigro-viridis, albo lineato. Abdomine flavo. — Enverg., 5 4/2 cent.

Ailes d'un jaune pâle dessus et dessous, plus blanchâtre vers l'extrémité; les supérieures ayant une ligne à la base de la côte, trois taches inégales au milieu, et l'extremité noire, avec quelques taches blanches près du sommet dans la partie noire; les inférieures ayant seulement le sommet taché de noir : dessous des supérieures ayant à la base une grande tache noire à reflets bleus et verts, s'arrêtant au milieu et n'arrivant qu'au milieu de la largeur de l'aile, avec l'extrémité noire, comme coupée par une bande dentée blanche; les inférieures d'un jaune plus vif à la base et au côté inférieur avec quelques taches noires au sommet. Tête, en dessus, et prothorax ou col en entier rouges. Corselet noir à reflets bleus et verts avec les épaulettes bordées de blanc. Abdomen jaunâtre, plus pâle en dessous. Antennes et pattes noires; celles-ci avec des écailles blanches.

Habite Java.

Cette espèce ressemble assez à la variété du *Sphinx pectinicor-nis*, Lin., nommée *Phat. tiberina* par Cramer et Hubner; mais ses ailes jaunes et la petitesse de leurs taches noires l'en distinguent. Nous ne serions pas étonné cependant qu'elle n'en fût encore qu'une variété.

#### GYNAUTOCÈRE DISTINCTE.

# Gynautocera distincta. Guérin.

(Pl. 24, fig. 3.)

Alis anticis utrinque griseo-flavescentibus, fasciis tribus macularibus nigro cyaneis. Posticis albis, latè cyaneo-marginatis. Vertice flavo; collari nigro griseoque variegato. Thorace griseo, linea media nigra. Abdomine flavo, segmento primo albo, subtus nigro segmentis albomarginatis. — Env 5 centim.

Cette espèce est bien distincte de la G. pectinicornis de Linné par son col noir, le dessus seulement de sa tête d'un jaune orangé et par la disposition des bandes maculaires de ses ailes supérieures qui produisent sur leur milieu une bande arquée verticale et non oblique. Ses premières ailes sont d'un gris-cendré un peu jaunâtre-sale; elles ont une ligne noire à la base, parallèle à la côte; à leur premier tiers on trouve une bande transversale arquée, formée de quatre taches inégales d'un noir à reflets bleus, puis une autre bande parallèle à la première, un peu au delà du milieu, formée de six ou sept taches laissant entre elles et la première une large bande gris-pâle commençant à la côte un peu avant le milieu, et se terminant au milieu du bord postérieur. L'extrémité de ces ailes présente encore une bande maculaire assez large, et entre celle-ci et celle du milieu il y a plusieurs taches de la même couleur noir-bleu séparées par les nervures et laissant entre elles quelques taches grises. Les ailes inférieures sont blanches avec une large bordure d'un noir à reflets bleus trèsvifs, n'atteignant pas l'angle anal en dessus, y arrivant en dessous. Le dessous des quatre ailes est semblable au dessus, mais les reflets bleus sont plus vifs et la bande du milieu des supérieures est blanche. La tête est jaune en dessus avec les antennes d'un noir bleu. Le col ou prothorax est noir avec deux petites bandes transverses d'un blanc jaunâtre au milieu. Le corselet est gris-jaunâtre avec une large bande longitudinale d'un noir bleu au milieu. L'abdomen est en dessus d'un jaune d'ocre assez vif, comme le dessus de la tête, avec le premier segment blanc; le dessous est noir avec une bordure blanche à chaque segment. Le dessous du thorax et des pattes sont d'un noir-bleu taché de blanc. - Hab. la côte Malaye. - Décrit sur un individu femelle un peu passé.

#### GYNAUTOCÈRE SEMBLABLE.

# Gynautocera affinis. Guérin.

(Pl. 24, fig. 2.)

Alis anticis utrinque viridi-micantibus nigro-maculatis, fascia media lata maculisque apicalibus albo flavidis. Alis posterioribus albo flavidis, maculis apicalibus nigro-viridi-micantibus. Vertice et margine antico collari rubris. Thorace viridi-micante. Abdomine viridi-cæruleo, subtus albo, lateribus nigro punctato. — Env. 42 mill.

Cette jolie espèce est très-voisine de la G. pectinicornis (Sphinx pectinicornis, Lin.; Phat. tiberina, Cram.). Mais tous les auteurs s'accordent pour décrire et figurer cette dernière avec le dessus de la tête et tout le col rouges; tandis que la nôtre a bien la tête rouge, mais son col est noir-vert avec un fin liséré rouge au bord antérieur seulement. Les ailes anterieures de notre espèce sont d'un joli vert-doré-brillant coupé un peu au delà du milieu par une large bande oblique d'un blanc-jaunâtre formant une espèce de coude au milieu; au côté interne de cette bande on voit, dans le vert, quelques taches noires. Son côté externe ou l'extrémité de l'aile est marqué de plusieurs taches et lignes noires et de deux petites taches blanches près du sommet. Les ailes inférieures sont d'un blanc lavé de jaune-pâle, elles ont au sommet deux ou trois taches noires inégales à reflets bleus extérieurement. Le dessous des supérieures est semblable au dessus, mais la bande du milieu est plus large et les deux points blancs du sommet se réunissent et forment une seconde bande assez large que coupent près du sommet quelques lignes bleues. Les taches apicales des inférieures sont presque effacées. Les antennes sont noires, la tête verte avec le vertex rouge. Le prothorax est d'un vert noir avec le bord antérieur finement liséré de rouge. Le corselet est d'un beau vert-doré brillant. Le dessus de l'abdomen est d'un vertbleu très-luisant, et son dessous blanc ponctué de noir sur les côtés. Le dessous du thorax et les pattes sont blancs. — Hab. Pondichéri et la côte Malaye.

Cette espèce est beaucoup plus petite que la vraie *G. pectinicornis* de Linné figurée dans Edwards.

Pour bien faire apprécier les différences qu'il y a entre nos espèces et le *Sphinx pectinicornis* de Linné, nous allons reproduire la

description qu'il en a donnée, et nous établirons sa synonymie. On verra que Linné avait décrit cette espèce d'après la figure d'Edwards, qu'il avait bien indiqué sa localité d'après ce même auteur, qui l'avait reçue de Chine; tandis que Fabricius, dans tous ses ouvrages, s'obstine à la donner comme d'Amérique, tout en copiant textuellement la description de Linné: ce qui montre qu'il n'a jamais vu cet insecte. En rapportant à cette espèce la *Phatæna tiberina* de Cramer, que celui-ci indique aussi comme venant de la Chine, il aurait cependant dû rectifier son erreur d'habitat.

Sphinx pectinicornis. Lin. Syst. nat. 2, 807, no 44 (1767), Edw. av. p. 36, pl. 226. (1758).

S. Subfusca, alis violaceis: fasciis duabus albis subinterruptis, collari sanguineo. — Hab. in Asia.

Statura S. filipendulæ. Antennæ pectinatæ, sed apice filiformes et simplices.

Voici ce qu'on trouve dans Edwards : Glanures d'hist. nat. ois. , t. 1, p. 36, pl. 226. :

« Le petit papillon noir et blanc vient de la Chine, et fait partie de ma petite collection. Le dessus des ailes est noir ou d'un brun trèsfoncé; elles sont barrées obliquement, d'un côté à l'autre, de barres d'un blanc de crème : la tête, et le commencement du corps est d'un très-beau rouge ; le reste du corps, et le corps inférieur ou la queue, est d'un beau bleu, qui semble s'introduire un peu parmi le noir des grandes ailes, aux endroits par où elles sont attachées au corps. Le dessous de ce papillon est marqué de même que le dessus, excepté que les couleurs sont moins vives. »

Comme on le voit, il n'est nullement question ici des ailes inférieures; cependant la figure nous montre qu'elles sont noir à reflets bleus avec une grande tache blanche au milieu, partant de la côte et atteignant à peine le milieu de l'aile.

Zygæna pectinicornis. Fab. Syst. entomologiæ, p. 554, nº 18 (1775). Il cite Linné 2-807, et Edw. copie la phrase de Linné, et donne pour habitation: in America.

Zygæna pectinicornis. Fab. Spec. Ins., 2, 164, nº 35 (1781). Il copie encore la phrase de Linné, cite l'Ent. syst., et cite en plus: Phalæna tiberina, Cram. Ins., 3, t. XXXXI, f. c. D. Il dit toujours: « Hab. in America. «

Zygæna pectinicornis. Fab. Mantissa Ins. . 2, p. 105, nº 42

(1787. Il ne donne qu'une copie de la phrase, sans synonymie ni habitation.

Zygæna pectinicornis. Lin. Ed. Gmelin, t. v, p. 2397, nº 44 (1789). Copie de la phrase de Linné. Citation de Fabr. : Species et Mantissa.; de Cramer: (Ph. tiberina); d'Edwards: Hab. in America.

Zygæna pectinicornis. Fabr. Entom. systemat, 3, pars 1, p. 399, nº 44 (1793. Il copie la phrase de Linné, et le cite. Il cite Phat. tiberina, Cram., Edw: Hab. in Americæ meridionatis insutis.

Chalcosia tiberina. Hubn. Exotisch. Samel.

A notre avis, Fabricius a bien fait de rapporter la figure de la *Pha-tæna tiberina* de Cramer au *Sphinæ pectinicornis* de Linné; mais il aurait dû dire que cette figure représente une variété de l'espèce Linnéenne. Il en est de même des figures de Hubner. On ne pourra avoir de certitude sur l'identité de l'espèce de Linné et des espèces de Cramer et Hubner, que lorsqu'on aura reçu un assez grand nombre d'individus, pris en Chine et dans d'autres parties des Indes, afin d'avoir tous les passages entre la variété blanche figurée par Hubner et le type noir de Linné.

Ce genre *Gynautocera*, que nous avons fondé dans le *Magasin de Zootogie*, 1831, cl. IX, pl. 12, sur une belle espèce semblable à un *Papitio* proprement dit, a les plus grandes affinités avec le genre *Procris*; c'est près de lui qu'il faudra le placer dans une classification naturelle, avec les genres *Chetura* et *Heterusia* de M. Hope. (Trans. Linn. Soc. Lond., vol. XVIII, p. 444, pl. 31, f. 4 et 5.)

Nota. Nous venions de terminer cette notice, quand nous avons vu, dans la collection de M. Marchal, amateur très-instruit qui nous communique les richesses de sa belle collection avec la plus grande obligeance, un individu provenant de la Chine et que l'on dirait être le type de la figure d'Edwards. Il est entièrement noir avec quelques reflets verdâtres sur la base des ailes supérieures, sur leurs nervures, et vers l'angle anal des inférieures. Les premières ailes ont deux bandes obliques et maculaires d'un blanc jaunâtre : l'une au milieu, partant de la côte un peu avant le milieu de sa longueur, et se terminant un peu avant le bord inférieur, près de l'angle interne; et l'autre, parallèle à la première, située près du sommet. Les ailes inférieures ont le bord interne un peu blanchâtre à la base, et une tache de la même couleur au bord antérieur, près de la côte, un peu au delà du

milieu. Cette tache atteint à peine le tiers de la largeur de l'aile. Les antennes sont noires; la tête a des reflets verts avec le vertex rouge; le prothorax ou le collier est entièrement rouge; le corselet et l'abdomen sont noirs, à reflets verts et bleuâtres. Le dessous des quatre ailes est semblable au dessus, mais d'un noir plus brunâtre, avec des reflets d'un vert bleu. Les inférieures ont en plus, près de l'extrémité, deux taches jaunâtres formant le commencement d'une bande marginale.

Nous donnons (pl. 24, fig. 4) une figure exacte de cet insecte, qui est plus intéressant à nos yeux qu'une espèce nouvelle.

#### HAZIS MALAIS.

# Hazis malayanus. Guérin.

(Pl. 23, fig. 2.)

Alis utrinque cinereo-griseis, subcyaneis, maculis nigro-cyaneis. Posticis margine interiori macula bifida lutea. — Enverg., 8 4/2 cent.

Cette espèce ressemble tout à fait au Bombyx palmyra de Stoll (Suppt. à Cramer, p. 159, pl. 36, f. 1), et nous étions tenté de ne pas l'en distinguer; mais la grande et double tache jaune que l'on observe au bord interne de ses ailes inférieures n'étant ni mentionnée ni figurée par Holl, observateur exact qui n'aurait pas manqué de signaler ce caractère, nous avons cru devoir décrire ce papillon comme espèce distincte. Ses quatre ailes sont d'un gris-cendré un peu bleuâtre; les supérieures ont la base de la côte jaunâtre et de grandes taches d'un noir bleu, sinueuses, de forme carrée, formant trois bandes maculaires transverses arquées, très-anguleuses et irrégulières. Il y a, en outre, au milieu et près de la côte, une grande tache ovalaire. Les inférieures ont au milieu une grande tache ronde, une autre plus petite, à côté de celle-ci et près du bord interne, et deux bandes maculaires parallèles au bord externe, dont l'extérieure assez régulière, l'interne fortement sinueuse et anguleuse; leur bord interne est occupé, depuis le milieu de sa longueur jusque près de l'angle anal, par une grande tache d'un beau jaune-doré coupé en deux par l'extrémité de la bande noire interne. Les antennes sont d'un brun jaunâtre, bipectinées, allongées; la tête et le corps sont également d'un brun jaunâtre avec le dessous et l'extrémité de l'abdomen d'un jaune doré; le dessous des ailes est semblable au dessus. — Hab. la côte Malaye.

#### EUCHELIA GRACIEUSE.

### Euchelia gratiosa. Guérin.

Pl. 26, fig. 4.

Alis anticis luteis, rubro maculatis; fascia lata fusca lineis rubris interrupta. Alis posticis roseis, basi dilutioribus. Thorace rubro, maculis flavis et nigro punctatis. Abdomine roseo. — Env., 39 à 52 mill.

Cette jolie espèce a quelques affinités avec la Phalæna syringa de Cramer; ses ailes supérieures sont d'un jaune pâle et couvertes de grandes taches anguleuses rouges jusqu'au delà du milieu, ayant ensuite une large bande noirâtre, qui n'atteint pas le bord de l'aile, coupée par des lignes rouges qui s'élargissent en arrivant à la frange. Les taches de la base, occupant plus d'espace que le jaune, laissent entre elles un réseau de cette couleur formant des bandes longitudinales coupées par des bandes transverses, et l'on voit dans chaque point d'intersection du jaune, une petite tache noirâtre. Les ailes inférieures sont d'un rose pâle, plus clair vers la base. Le dessous des quatre ailes est d'un rose-pâle mêlé de nuances jaunâtre-fondu. On voit près de l'extrémité des supérieures quelques traits longitudinaux noirâtres. La tête, la base des antennes et le corselet sont rouges. Les antennes sont jaunâtres avec le bout un peu brun. Le corselet offre cinq taches jaune marqué au milieu d'un point noir. L'abdomen et les pattes sont rouges; celles-ci ont quelques petites taches noires.

Habite les monts Neelgheries. Trouvée en juin et juillet.

### CALLIMORPHE ? DE MARCHAL.

# Callimorpha? Marchalii. Guérin.

(Pl 26, fig. 2.)

Alis anticis grisco - cinereis, fasciis undato - fuscis punctoque medio nigro; posticis flavis, apice macula minutissima fusca. Vertice, thorace abdomineque flavis et nigro punctatis. Alis superioribus infra pallido-fuscis, punctis duabus nigris; posticis flavis, puncto medio nigro. Abdomine lateribus nigro-punctato. — Enverg., 34 mill.

Cette jolie espèce, qui formera plus tard le type d'un nouveau genre, ne peut être placée provisoirement que dans le genre Callimorphe; car ses palpes assez allongés, à dernier article distinct, la rapprochent de la Catt. hera. Sa tête est d'un blanc grisâtre avec le vertex jaune marqué d'un point noir. Les antennes sont allongées, sétiformes, brunes et garnies de deux rangs de cils pâles et peu visibles. Les palpes sont relevés et débordent notablement le devant de la tête, avec le dernier article plus mince, à écailles couchées, et comme nu; les trois articles apparents sont presque égaux, blanchâtres, à bout noir. Les ailes supérieures sont d'un gris-cendré pâle; elles ont à la base deux ou trois bandes onduleuses brunes plus foncées à la côte, où leur extrémité forme trois taches bien marquées : il y a ensuite un espace gris-pâle occupant le tiers de la longueur de l'aile, marqué au milieu, du côté de la côte, d'un assez gros point noir. Vient ensuite une bande très-anguleuse et brune, précédée en dedans d'une petite tache noire en croissant, qui se trouve vis-à-vis l'angle le plus sortant de la bande brune, le ferme en dedans et forme ainsi une petite tache ovalaire grise. Le bord externe de l'aile est brun, et l'on voit une bande de la même couleur entre ce bord et la bande précédente. Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre uniforme avec une petite tache brune au sommet. Le corselet est jaune avec deux taches noires sur le prothorax et quelques autres en arrière. L'abdomen est d'un jaune d'ocre assez vif en dessus avec une ligne médiane de points noirs; le dessous est d'un jaune plus pâle marqué de taches noires de chaque côté. Les pattes sont brun taché de jaune-pâle. Le dessous des ailes supérieures est d'un brun cendré avec deux gros points noirs placés dans le sens de la longueur; les inférieures sont jaunes avec un gros point noir au milieu et assez près de la côte.

Habite les monts Neelgheries. Prise en juillet.

Nous l'avons dédiée à M. Marchal, qui nous a communiqué généreusement les espèces de sa collection.

### ARCTIE MONTAGNARDE.

Arctia montana. Guérin.

(Pl. 26, fig. 3.)

Alis anticis obscuro - fuscis et nigro - subundatis. Posticis livido-flavescentibus, maculis quatuor nigris. Antennis pectinatis. Capite thoraceque obscuro-fuscis. Abdomine supra rubro, in medio fusco lineato. Alis anticissubtus pallido-rubris, margine obscurioribus maculis duabus nigris. Posticis ut supra. Abdomine subtus fusco, punctis lateralibus nigris. Pedibus fuscis, femoribus supra rubris. — Enverg., 41 mill.

Cette espèce a une physionomie tout à fait européenne, et se rapproche beaucoup de l'Arctia fuliginosa. Ses antennes sont fortement bipectinées, brunes. La tête et le corselet sont d'un brun noirâtre; celui-ci est très-velu, plus obscur. Les ailes supérieures sont d'un brun noirâtre, un peu teinté de jaunâtre vers l'extrémité, avec quelques taches ondées, très-peu visibles et d'un brun plus obscur. Les inférieures sont d'un jaunâtre-sale livide, à frange brune avec une tache noire au milieu, vers la côte, et trois autres taches semblables placées près du bord externe, l'une, plus petite, près du sommet, et les deux autres rapprochées entre elles et du côté de l'angle anal. Le dessus de l'abdomen est d'un beau rouge avec une large bande longitudinale brune au milieu. Le dessous des ailes supérieures est rougeâtre avec les bords obscurs et deux taches noires, l'une au milieu et près de la côte, l'autre près de l'extrémité. Le dessous des inférieures est entièrement semblable au dessus. Le dessous du corps est d'un brun grisâtre, et l'on voit un rang de points noirs de chaque côté de l'abdomen. Les pattes sont velues, brunes, avec le dessus des cuisses rouge.

Habite les monts Neelgheries. Trouvée en juillet.

#### ARCTIE INDIENNE.

#### Arctia indica. Guérin.

Alis omnibus, capite thoraceque albo-subflavescentibus. Alis anticis punctis minutissimis nigris, posticis maculis duabus, costali et anali, nigris. Anticis subtus macula media fasciaque subapicali, posticis maculis tribus, fuscis. Abdomine supra flavo, subtus albo, punctis lateralibus nigris. Pedibus albo-fuscis, femoribus supra rufis. — Enverg., 43 mill.

Cette Arctia, qui est une femelle à antennes filiformes, ressemble encore beaucoup à nos espèces d'Europe. Ses quatre ailes, sa tête, son corselet et le dessous de l'abdomen sont d'un blanc faiblement jaunâtre et uniforme. Le dessous des ailes supérieures présente quelques petits points noirs peu visibles, et laisse voir par transparence la trace de la bande noirâtre du dessous. Les petits points noirs sont ainsi placés: deux à la base, l'un à la côte, l'autre au bord inférieur; deux autres au milieu du bord inférieur, trois au milieu, au commencement de la trace de la bande du dessous; un près de la côte, au milieu, et quatre ou cinq très-petits près du bord externe. Les ailes inférieures ont deux taches d'un noir brun, l'une un peu arquée, près de la côte, au milieu; l'autre, peu limitée, près de l'angle anal. Le dessus de l'abdomen est d'un jaune d'ocre un peu orangé avec de faibles taches noirâtres au milieu. Le dessous des ailes supérieures présente au milieu, près de la côte, une tache noirâtre arquée, et entre le milieu et le bord externe une bande noirâtre maculaire, parallèle à ce bord, n'atteignant ni la côte, ni le bord inférieur, et suivie en haut par une tache située près de la côte. Les inférieures ont les deux taches que nous avons signalées au dessus, plus une troisième placée près de la tache anale au-dessus et en dehors de celle-ci. Les côtés de l'abdomen présentent un double rang de points noirs. Les pattes sont brunes, à poils blancs, avec le dessus des cuisses rouge. Les antennes, les yeux et l'extrémité des palpes sont noirs.

Habite les monts Neelgheries. Prise en juin.

#### BOMBYX FLAVICOLLE.

### Bombyx flavicollis. Guérin.

(Pl. 27, fig. 4.)

Alis anticis fusco-sub-ferrugineis, striga transversali lutea fusco-marginata, basi strigis undatis obsoletis maculisque submarginalibus brunneis et cinereis prope apicem. Alis posticis pallido-luteis, striga transversali obsoleta maculis duabus fuscis. Capite thoraceque fusco-ferrugineis, collari flavo. Abdomine pedibusque flavis. (Mas.)—Enverg., 52 mill.

Tête et corselet très-velus, d'un brun ferrugineux avec quelques poils gris en avant et une large bande de poils jaunes au bord antérieur du corselet. Antennes largement plumeuses, d'un brun ferrugineux. Ailes supérieures de la couleur du corselet avec deux lignes ondulées brunes et jaunâtres à la base, une autre ligne un peu dentée au delà du milieu, jaunâtre, bordée de brun des deux côtés; puis une série de grosses taches brunes, plus marquées au sommet et près du milieu, suivie d'une faible ligne de lunules peu marquées de la même couleur. Il y a, en outre, près du sommet, trois taches d'un gris cendré. Ailes inférieures d'un jaune pâle, presque blanches au milieu, avec une ligne brune transverse, continuant celle des ailes supérieures un peu au delà du milieu, et deux taches peu marquées et brunes entre cette ligne et la frange; vers le milieu, franges des quatre ailes d'un brun pâle. Abdomen jaune-brunâtre. Pattes très-velues, jaunes avec le devant des antérieures brun-ferrugineux. Dessous des guatre ailes d'un jaune pâle avec la côte, le sommet des supérieures et de faibles traces des lignes et taches du dessous d'un brun plus pâle.

Habite les Neelgheries.

#### BOMBYX A COLLIER.

### Bombyx collaris. Guérin.

(Pl. 27, fig. 2.)

Alis anticis fusco griseoque variegatis, dilute flavescentibus; striga transversali ferruginea, fusco marginata, basi strigis obsoletissimis lunulisque submarginalibus, linea dentata formantibus, fuscis. Alis posticis flavo-fuscis, margine interiori subferrugineis, striga transversali fusca. Capite thoraceque ferrugineo-fuscis, collari pallido-flavo. Abdomine flavo-subfusco. Pedibus fusco-ferrugineis. (Mas.) — Enverg., 6 cent-

Tête et corselet très-velus, d'un brun ferrugineux assez vif avec une bande en avant du prothorax d'un blanc jaunâtre. Antennes de la couleur de la tête, très-plumeuses. Ailes supérieures d'un brun-ferrugineux mêlé de gris-cendré légèrement lavé de jaune au milieu et au bord externe avec de très-faibles lignes onduleuses transverses à la base; une ligne droite d'un jaune-ferrugineux bordé de brun des deux côtés, au delà du milieu, et une ligne dentelée, brune, formée par des lunules réunies et placée entre la première ligne et le bord, cette ligne dentée précédée d'atomes gris-cendré plus visibles et suivie d'un large bord jaunâtre. Ailes inférieures d'un jaune brunâtre, plus pâle vers la côte, un peu ferrugineux à la base et au bord interne, avec une bande brune suivie de jaunâtre plus pâle et se continuant avec celle des ailes supérieures. Frange des quatre ailes brune; abdomen jaune-sale brunâtre; pattes d'un brun-ferrugineux avec quelques poils jaunes au devant des cuisses antérieures; dessous des quatre ailes d'un jaune-sale brunâtre, plus pâle au milieu, avec de faibles traces des lignes du dessus.

Habite les Neelgheries.

Cette espèce est très-voisine de la précédente ; nous l'en croyons cependant très-distincte.

# BOMBYX D'ADOLPHE.

# Bombyx Adolphei. Guérin.

(Pl. 27, fig. 3.)

Corpore alisque fusco-ferrugineis, costa apiceque anticis obscurioribus, posticis pallidioribus. (Fem.) — Enverg., 6 1/2 cent.

Ce Bombyx pourrait bien n'être que la femelle de l'une des especes précédentes; mais comme aucune observation directe ne nous le prouve, nous sommes obligé de le décrire séparément en attendant qu'il soit mieux étudié.

Ses quatre ailes sont d'un brun-ferrugineux assez pâle, peu opaque; mais les supérieures sont un peu plus foncées, surtout vers la côte et le sommet. Celles-ci ont quelques faibles traces de lignes transversales brunâtres et plus pâles; mais elles sont à peine visibles, et nous les avons un peu exagérées dans le dessin. Le dessous des quatre ailes est d'un brun-ferrugineux-jaunâtre pâle avec la frange plus obscure de part et d'autre, l'abdomen est de la couleur des ailes inférieures avec les côtés un peu plus obscurs; les pattes sont de la couleur de l'abdomen. — Enverg., 6 cent. 4/2. — Hab. les Neelgheries.

# ZÉRÈNE FASCIÉE.

# Zerena fasciaria. Guérin.

(Pl. 26, fig. 5.)

Alis utrinque albo-sericeis; anticis maculis costalibus, fascia apicali margine exteriori punctisque fuscis. Posticis punctis et fascia transversali fuscis. Subtus ut supra, sed costa anteriori flavida. Corpore flavo-fusco-maculato. — Enverg., 53 mill.

Les antennes sont filiformes et noirâtres. Le devant de la tête et les yeux sont noirs avec le vertex jaune. Le corselet et l'abdomen sont jaune ponctué de noirâtre avec les segments abdominaux bordés de cette couleur en dessus. Les ailes sont d'un beau blanc-soyeux et un peu transparentes. Les supérieures ont la côte plus opaque, marquée de quatre grandes taches et de quelques points d'un gris noirâtre. Il y a une large bande oblique de la même couleur près de l'extrémité, précédée et suivie de points noirs. Le bord externe est

également noirâtre et ponctué, et l'on voit quelques petits points près du bord interne ou inférieur. Les ailes inférieures ont une bande transversale irrégulière de taches et de points noirâtres partant du bord interne au-dessous de l'angle anal, et se dirigeant vers l'angle apical. On voit près du bord interne, et au milieu du bord postérieur, d'autres taches et points de la même couleur. Le dessous est en tout semblable au dessus; mais les taches sont un peu plus fortes, et le bord antérieur des ailes supérieures est légèrement lavé de jaunâtre. Les pattes sont brunes, et le dessous de l'abdomen jaune largement taché de noirâtre.

Habite les monts Neelgheries. Trouvée en mai.

#### EUBOLIE INDIENNE.

#### Eubotia indicaria, Guérin.

(Pl. 26, fig. 4.)

Alis anticis flavis, albo nigroque fasciatis; posticis griseis, margine luteo, punctis nigro, fasciis punctisque obsoleto-fuscis. Corpore lutescente, Antennis fusco-pectinatis. — Enverg., 43 mill.

Cette jolie petite espèce a quelques rapports avec l'Eubotia miaria de notre pays. Les antennes sont presque aussi longues que le corps, fortement bipectinées ou presque plumeuses, brunes. Les palpes sont jaunâtres, très-saillants au delà du chaperon et très-velus. Tout le corps est d'un jaune un peu obscur, un peu plus pâle en dessous. Les ailes supérieures sont d'un beau jaune-doré un peu soveux : elles ont chacune deux larges bandes obliques, dentées sur les bords, d'un jaune plus brun limité par des taches noires formant les dents et bordées d'un fin liséré blanc de chaque côté. Entre la seconde bande et le bord externe il y a une ligne de taches noir bordé de blanc en dedans et la frange est jaune coupé de petites taches noires. Les ailes inférieures sont d'un gris pâle et luisant avec la frange jaune coupé par des points noirs. Elles sont couvertes de petits atomes bruns et offrent deux faibles bandes peu marquées et de cette couleur. Le dessous des supérieures est semblable au dessus avec le milieu lavé de grisâtre et les bandes plus brunes. Le dessous des inférieures est jaunâtre couvert, surtout vers l'extrémité, d'un grand nombre de petites stries noirâtres avec une bande plus marquée formée par ces stries plus rapprochées, et précédée d'un petit point noirâtre. Les pattes sont jaune piqueté de brun.

Habite les monts Neelgheries. Prise en mai.



# observations MÉTÉOROLOGIQUES.



## OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

SUR LES NEELGHERIES (1838).

Les Neelgheries forment une portion de la chaîne de montagnes qui s'étend le long de la presqu'île des Indes, du côté du golfe d'Arabie; elles constituent un plateau compris entre les 41° et 42° degrés de latitude nord et les 76° et 77° degrés de longitude orientale (méridien de Greenwich), c'est-à-dire 73°, 40′ et 74° 40′ est du méridien de Paris.

Les deux principaux points occupés par les Anglais dans cette partie de l'Indoustan sont Ootacamund et Kotagherry, distants l'un de l'autre de onze milles.

Ootacamund est élevé de 2255 mètres au-dessus du niveau de la mer; Kotagherry l'est seulement de 1983<sup>m</sup>, 5, c'est-à-dire 271<sup>m</sup>, 5 au-dessous de la première ville. Le lieu le plus élevé des Neelgheries est Dodabet, dont la hauteur égale 8760 pieds anglais ou 2670 mètres.

Pendant un séjour de six mois à Kotagherry, j'ai recherché avec soin la température moyenne de ce lieu; et je suis arrivé aux résultats suivants : les températures étant indiquées en degrés centigrades, ainsi que dans tout ce qui va suivre.

#### TEMPÉRATURES OBSERVÉES A KOTAGHERRY.

|             |            | 7 <sub>h</sub> . a. m. | 10h.a.m. | 2h. p m. | 5h. p. m. |
|-------------|------------|------------------------|----------|----------|-----------|
| Année 4838. | Avril      | 440, 6                 | 150, 7   | 48°, 3   | 17º, »    |
|             | Mai        | 13,5                   | 15,5     | 18,5     | 46,5      |
|             | Juin       | 43,»                   | 45,7     | 46,5     | 45 , »    |
|             | Juillet    | 43,2                   | 14,8     | 46,6     | 45,4      |
|             | Août       | 12,8                   | 45 , »   | 16,5     | 45,5      |
|             | Septembre. | 13,4                   | 45,5     | 47, »    | 15,5      |
|             | Moyennes.  | 130, 4                 | 15°, 2   | 170, 2   | 45 , 8    |

Movenne de six mois: 45°, 4.

Dans l'ouvrage qu'a écrit M. Baikie sur les Neelgheries, et imprimé à Calcutta, on trouve que, pendant les mêmes mois, en 1833, la moyenne a été de 17°, 5. Sous l'équateur, M. de Humboldt a trouvé qu'à 2000 mètres de hauteur la moyenne était de 18° 4.

A Ootacamund, je n'ai pu faire d'observations que pendant le mois d'octobre 1838; et j'ai obtenu les nombres suivants :

Pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre, la moyenne des trois années 1831, 1832 et 1833 est, d'après M. Baikie, à Ootacamund, de 15°, 3; tandis qu'à Kotagherry, dans les mêmes mois, elle serait de 17°, 5, d'après les observations ci-dessus. La moyenne de toute l'année à Ootacamund est de 14° 4; à Kotagherry elle est de 16, 1. La différence de température moyenne pour toute l'année est donc de 1°, 7; différence qu'il faut attribuer à la différence des hauteurs de ces deux lieux. Or Kotagherry est au-dessous d'Ootacamund de 271 mètres, ce qui fait une élévation de 159 mètres pour un abaissement de 1°.

A Pondichéri, dont la latitude est sensiblement la même qu'à Ootacamund et Kotagherry, mais qui est au niveau de la mer, la moyenne est de 29°, 6; cette température étant de 14°, 3 au-dessous de celle d'Ootacamund, qui est élevée de 2255 mètres, il en résulterait un abaissement de 1° pour une élévation de 157 mètres. On sait que dans son voyage aérostatique M. Gay-Lussac a trouvé 174 mètres d'élévation pour 1° d'abaissement. Dans les Alpes on trouve 140 à 150 mètres d'élévation pour chaque degré dont le thermomètre s'abaisse.

J'ai déjà dit ci-dessus qu'à Ootacamund, pendant avril, mai, juin, juillet, août et septembre, la moyenne est de 15° 3. D'après M. Baikie, pendant les six autres mois la moyenne est de 13°, 3. En avril et mai, qui sont les mois les plus chauds de l'année, la température varie de 15°, 5 à 19°; et en décembre, janvier et février, saison la moins chaude, le thermomètre se maintient entre 11° et 13, 5 : d'où l'on voit que sur le beau plateau des Neelgheries la plus grande variation de température n'excède pas 8°. Aussi ce lieu est-il un des plus

sains et des plus délicieux que l'Européen puisse habiter, surtout dans le voisinage des pays brûlants situés au pied de ces montagnes. Tous les fruits et toutes les productions de l'Europe contribuent encore à embellir ce séjour aux yeux des voyageurs qui viennent aux Indes.





## TABLE DES MATIÈRES.

## PREMIÈRE PARTIE.

|                                                                           | Pages |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| De Paris à l'île de France et à l'île Bourbon.                            | 4     |
| De l'île Bourbon à Pondichéri.                                            | 24    |
| De Pondichéri à Pulo-Pinang, Malacca, Singapoore, Batavia                 | 52    |
| De Batavia à Pondichéri. Voyage à Madras. Excursion à Pamendy et à Gyngy. | 83    |
| De Pondichéri à l'île Bourbon                                             | 95    |
| De Bourbon à Calcutta.                                                    | 100   |
| Voyage aux Neelgheries                                                    | 406   |
| Voyage à la côte du Malabar, et retour en France par l'Égypte             | 132   |
|                                                                           |       |

### SECONDE PARTIE.

| Introduction             |   |    |     |     |     |     |  |  |  | Pages. | P1.    | Fig. |
|--------------------------|---|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--------|--------|------|
| ANIMAUX                  | Ţ | EF | RTÉ | EBR | RÉS | , . |  |  |  |        |        |      |
| MAMMIFÈRES.              |   |    |     |     |     |     |  |  |  |        |        |      |
| Bibos frontalis          |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 4.4    | 4      | ))   |
| Canis primævus           |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 46     | 2      | >>   |
| Sciurus Delessertii      |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 48     | 3 et 4 | >>   |
| — Rafflesii              |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 20     | 5      | >>   |
| — aureiventer            |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 20     | 6      | >>   |
| OISEAUX.                 |   |    |     |     |     |     |  |  |  |        |        |      |
| Chloropsis curvirostris  |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 23     | 7      | >>   |
| Muscicapa strigula       |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 24     | 8      | >>   |
| Cypselus nudipes         |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 25     | 9      | >>   |
| Francolinus Hardwickii.  |   |    |     |     |     | ٠.  |  |  |  | 26     | 10     | >>   |
| Turdus nigropileus       |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 27     | >>     | >>   |
| Pimalia subrufa          |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 28     | >>     | >>   |
| Crateropus Lafresnayi    |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 28     | >>     | ))   |
| — griseiceps             |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 29     | ))     | >>   |
| Muscicapa rufula         |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 29     | >>     | >>   |
| Pica bottanensis         |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 30     | ))     | >>   |
| Orthotomus flaviventris. |   |    |     |     |     |     |  |  |  | 30     | 1)     | >>   |
| 2e PART.                 |   |    |     |     |     |     |  |  |  |        | 14     |      |

| ANIMAUX AR                 | riculés. | Pages. | P1. | Fig. |
|----------------------------|----------|--------|-----|------|
| COLÉOPTÈ                   | RES.     |        |     |      |
| Cicindela auro-fasciata    |          | 33     | »   | >>   |
| Helluo tripustulatus       |          | 34     | >>  | >>   |
| Orthogonius lateralis      |          | 35     | >>  | >>   |
| Chlænius bilunatus         |          | 36     | >>  | >>   |
| — Lafertei                 |          | 36     | >>  | >>   |
| Orectocheilus semivestitus |          | 37     | >>  | >>   |
| Campsosternus Latreillii   |          | 37     | >>  | >>   |
| — Delessertii              |          | 38     | »   | >>   |
| Parastasia obscura         |          | 39     | 4.4 | 4    |
| Barymorpha (genre)         |          | 40     | >>  | >>   |
| — bimaculata               |          | 41     | 4.4 | 2    |
| Popilia splendida          |          | 42     | 12  | 1    |
| Goliathus Delessertii      |          | 42     | 12  | 2    |
| Centrognatus subrugosus    |          | 44     | 4.4 | 3    |
| Gnathocera olivacea        |          | 45     | >>  | >>   |
| Macronata picta            |          | 45     | >>  | >>   |
| Cetonia malayana           |          | 46     | ))  | >>   |
| — Goryi                    |          | 46     | ))  | >>   |
| — rufo-vittata             |          | 47     | >>  | >>   |
| Lucanus bicolor            |          | 48     | 12  | 3    |
| Passalus Neelgheriensis    |          | 49     | >>  | >>   |
| Mecocerus gibbosus         |          | 54     | >>  | »    |
| Episomus montanus          |          | 52     | ))  | »    |
| Barydius Neelgheriensis    |          | 52     | ))  | ))   |
| Myllocerus Fabricii        |          | 53     | >>  | >>   |
| — subfasciatus             |          | 54     | »   | >>   |
| Dorystenes montanus        |          | 54     | 43  | >>   |
| Euchroa (genre)            |          | 56     |     |      |
| - dimidiata                |          | 57     | 14  | 4    |
| Pelargoderus tessellatus   |          | 58     | 14  | 2    |
| Saperda quadrinotata       |          | 59     | >>  | >>   |
| — multiguttata             |          | 60     | ))  | ))   |
| Centrura (genre)           |          | 61     | »   | »    |
| — costata                  |          | 62     | ))  | >>   |
| Crioceris cruciatus        |          | 63     | ))  | ))   |
| Chlamys indica             |          | 63     | »   | >>   |
|                            |          | 64     | »   | »    |
| Coccinella Delessertii     |          | 64     | »   | >>   |
| ОКТНОРТ                    | ères.    | 65     | »   | ))   |
| Chæradodis truncata        |          | 65     | 15  | »    |
|                            |          |        |     |      |
| не́міртѐ                   |          | 66     | »   | »    |
|                            |          | 66     | 16  | 2    |
| - subocellata              |          | 66     | 16  | 4    |
| LÉPIDOPT                   | 68       | >>     | ))  |      |
| Papilio Delessertii        |          | 68     | 17  | ))   |
| — Neptunus                 |          | 69     | 18  | ) "  |
| — Saturnus                 |          | 70     | 19  | ))   |
| Brama                      |          | 74     | ))  | ) "  |
| Danais Chloe.              |          | 74     | ) " | ))   |
| Danais Cince               |          | 1 ,    |     | 1 "  |

|                         | TABLE  | DES   | MATIERES. |        |    | 107  |
|-------------------------|--------|-------|-----------|--------|----|------|
|                         |        |       |           | Pages. | ы. | Fig. |
| Arginnis Emalea         |        |       |           | 72     | b  | >>   |
| Vanessia Eudoxia        |        |       |           | 73     | 20 | >>   |
| Satyrus Neelgheriensis. |        |       |           | 74     | 24 | 4    |
| — Adolphei              |        |       |           | 76     | )) | ))   |
| — Chenu                 |        |       |           | 77     | 21 | 2    |
| Polyommatus Nyscus      |        |       |           | 78     | 22 | 1    |
| Hesperia Benjaminii.    |        |       |           | 79     | 22 | 2    |
| Sphinx vibili           |        |       |           | 80     | 23 | 1    |
| Macroglossum hylas      |        |       |           | 81     | )) |      |
| Gynautocera marginata.  |        |       |           | 83     | 25 | A    |
| — macularia.            |        |       |           | 83     | 25 | 2    |
| - phalænaria.           |        |       |           | 84     | 24 | A .  |
| distincta               |        |       |           | 85     | 24 | 3    |
| - affinis               |        |       |           | 86     | 24 | 2    |
| Hazis Malayanus         |        |       |           | 89     | 23 | 2    |
| Euchelia gratiosa       |        |       |           | 90     | 26 | 2    |
| Callimorpha Marchalii   |        |       |           | 94     | 26 | 1    |
| Arctia montana          |        |       |           | 91     |    | 2    |
| - indica                |        |       |           |        | 26 | 3    |
| Bombyx flavicollis      |        |       |           | 93     | »  | ))   |
| - collaris              |        |       |           | 94     | 27 | 4    |
| - Adolphei              |        |       |           | 95     | 27 | 2    |
| Zerena fasciaria        |        |       |           | 96     | 27 | 3    |
| Eubolia indepenie       |        |       |           | 96     | 27 | 5    |
| Eubolia indacaria       |        |       |           | 97     | 27 | 4    |
| OBSERVATIONS            | MÉTÉOR | OLOGI | QUES.     | 101    | »  | »    |















Boston Public Library
Central Library, Copley Square

Division of Reference and Research Services

The Date Due Card in the pocket indicates the date on or before which this book should be returned to the Library.

Please do not remove cards from this pocket.

B.P.L. Bindery, APR 15 1893





